HC BRA

L']

Prov

1

Ap

HC Brothers of the Christian Schools

#### CATÉCHISME

OU

COURS ABRÉGÉ

DE

# L'HISTOIRE SAINTE

DE

## L'HISTOIRE DU CANADA

ET DES AUTRES

Provinces de l'Amérique Britannique du Nord.

PAR

LES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES.

Approuvé par le Conseil de l'Instruction Publique le 16 Octobre 1873.

13787

MONTRÉAL 50, Rue Cotté, 50 Nous approuvons la publication de cet "Abrégé d'Histoire sainte".

† C. F. ARCHEVEQUE DE QUEBEC

Québec, le 8 février 1869.

Enrecistus, conformément à l'Acte du Parlement du Canada, en l'année mil huit cent soixante-douse, par Éphrem Casnon, au bureau du ministre de l'Agriculture. donne d'hui consta cessar l'amo

tellige

Le

d'autr de ces santes somme destine nes, et d'être

sions-n

Dan
ou à s
quelqu
nous c
prend
jeunes
renfori

égé d'Histoire

SOUR DE QUEBEO

nécessité d'enseigner de bonne heure aux en s'l'Histoire sainte et l'Histoire nationale, ne saurait donner matière à discussion; elle est admise aujour-d'hui de tout le monde. Aussi n'est-il que juste de constater les efforts, le zèle et le dévouement in cessants des maîtres, pour inspirer à la jeunesse, avec l'amour de Dieu et de son Église, un patriotisme intelligent et élevé.

Le petit ouvrage que nous publions aujourd'hui n'a d'autre but que de faciliter aux commençants l'étude de ces deux branches si importantes et si intéressantes tout à la fois. En le rédigeant, nous nous sommes sans cesse souvenus que ceux à qui nous le destinons tout particulièrement, sont encore bien jeunes, et nous nous sommes efforcés, en conséquence, d'être toujours simples, exacts, clairs et précis. Puis sions-nous y être parvenus!

Dans la multitude de faits que nous avions à raconter ou à signaler, il se peut que nous en ayons négligé quelques-uns d'une assez grande importance; mais nous croyons n'avoir rien omis d'essentiel. On comprend facilement d'ailleurs, que, nous adressant à de jeunes enfants, nous étions tenus rigoureusement à nous renformer dans un cadre fort restreint. Le cours

nent du Canada, REM Cadnon, au d'Histoire sainte et d'Histoire du Canada que nous ferons paraître bientôt, comblera les lacunes forcéequi peuvent se rencontrer dans celui-ci.

La méthode catéchistique offre des avantages incal culables, qu'essaient de nier ceux-là seuls qui n'ont jamais enseigné, ou qui ne visent, dans leurs critiques, qu'à faire montre d'une excentrique originalité; aussi l'avons-nous suivie, partout, autant pour nous rendre aux désirs qui nous ont été souvent exprimés à ce sujet par des hommes versés dans l'enseignement, que pour obéir à notre expérience personnelle et à nos convictions pédagogiques.

On a dit, avec raison, que la géographie et la chronologie sont les deux yeux de l'histoire: voilà pourquoi nous nous sommes fait un devoir de multiplier
les dates importantes et de les reviser avec soin. Quant
à la géographie, nous nous permettrons de conseiller
aux maîtres qui voudront bien se servir de cet abrégé, de faire toujours correspondre la démonstration
sur la carte avec la récitation des faits: le succès
dans l'enseignement de l'histoire n'est qu'à ce prix

que nova es forcée

ges incal qui n'ont critiques, ité; aussi us rendre à ce sujet que pous os convic

t la chrooilà pournultiplier in. Quant conseiller cet abré nstration e succès ce prix

# HISTOIRE SAINTE.

#### PRÉLIMINAIRR

D. Qu'est-ce que l'histoire?

R. L'histoire est le récit des événements passés.

D. Qui est-ce qui a créé le monde et tout ce qu'il contient?

R. C'est Dieu.

D. Comment savons-nous que c'est Dieu qui a créé

le monde et tout ce qu'il contient?

R. Par la révélation, c'est-à-dire par la connaissance que Dieu a bien voulu donner de lui-même et de ses œuvres à certains hommes qu'il a choisis.

D. Comment la connaissance que Dieu a donnée de lui-même et de ses œuvres à ces hommes choisis, est-

elle parvenue jusqu'à nous?

R Par les écrits qu'ils ont laissés et par la tradition.

D. Comment nomme-t-on les écrits que nous ont laissés les hommes inspirés?

R. On les nomme les Saintes Écritures ou la Bible.

D, Comment se divise la Bible ou Écriture sainte?

R. La Bible se divise en Ancien et en Nouveau Testament.

D. Quels ont été les principaux écrivains de l'Ancien Testament?

R. Moïse, David et les prophètes.

D. En combien d'époques peut-on diviser l'histoire de l'Ancien Testament?

R. En huit époques principales.

#### PREMIÈRE ÉPOQUE.

Depuis la création (4004 avant J.-C.), jusqu'au Déluge (2348 avant J.-C.).

D. Comment Dieu a-t-il créé le monde?

R. Dieu a créé le monde de rien, par un acte de sa volonté toute-puissante.

D. En combien de jours le monde a-t-il été créé?

R. Le monde a été créé en six jours.

D. Qu'est-ce que Dieu créa le premier jour?

- R. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Il dit: "Que la lumière soit faite, "et aussitôt la lumière fut faite.
  - D. Qu'est-ce que Dieu créa le deuxième jour?

R. Le deuxième jour, Dieu créa le firmament. D. Qu'est- ce que Dieu fit le troisième jour?

R. Le troisième jour, Dieu sépara la terre d'avec les eaux, et lui donna la fécondité.

D. Qu'est-ce que Dieu créa le quatrième jour?

R. Le quatrième jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles.

D. Qu'est-ce que Dieu créa le cinquième jour?

R. Le cinquième jour, Dieu créa les poissons et les oiseaux.

D. Qu'est-ce que Dieu créa le sixième jour?

R. Le sixième jour, Dieu fit les animaux terrestres, et termina son grand ouvrage par la création d'Adam, le premier homme.

D. Qu'est-ce que Dieu fit le septième jour?

R. Le septième jour, Dieu se reposa, c'est-à-dire qu'il cessa de tirer du néant de nouvelles créatures.

D. Quel jour Dieu créa-t-il les anges?

R. L'Ecriture ne le dit pas; mais on peut croire que leur création est comprise dans ce mot: Dieu créa le ciel.

D. Comment Dieu créa-t-il l'homme?

R. Il forma son corps du limon de la terre, et lui donna une âme créé à son image et à sa ressemblance.

D. Comment Eve fut-elle créée?

Déluge

te de sa

é créé ?

Il dit ; ièr**e** fut

ière fu i**r ?** nt.

d'aveo

r? la lu**ne** 

r? s et ler

restres, Adam,

t-à-di**re** ures.

croire : Dieu

et lui

R. Son corps fut formé d'une des côtes d'Adam; et son àme, comme celle d'Adam, fut créée à l'image et à la ressemblance de Dieu.

D. En quoi l'homme est-il fait à l'image de Dieu? R. L'homme est fait à l'image de Dieu, par rapport à son âme, qui est un esprit immortel capable de con-

paître et d'aimer Dieu.

D. Dans quel état Adam et Éve furent-ils créés? R. Ils furent créés dans un état d'innocence et de bonheur.

D. Où Dieu plaça-t-il nos premiers parents?

R. Dieu plaça nos premiers parents dans un jardin délicieux, appelé le Paradis terrestre.

D. Y demeurèrent-ils longtemps?

R. Non; car ils perdirent bientôt le droit qu'ils avaient d'y habiter.

D. Comment perdirent-ils leur droit au Paradis ter-

restre?

R. Ils perdirent leur droit au Paradis terrestre, en mangeant du fruit défendu.

D. Qui est-ce qui leur défendit de manger de ce

truit?

R. Ce fut Dieu lui-même qui leur fit cette défense, afin d'éprouver leur obéissance.

D. Comment nos premiers parents désobéirent-ils

à Dieu ?

R. Le démon, chassé du ciel en punition de son orgueil, et jaloux du bonheur de nos premiers parents, résolut de les perdre, eux et leurs descendants.

D. Comment le démon exécuta t-il son pernicieux

projet?

R. Ayant pris la forme d'un serpent, il s'adressa à Ève, et l'engagea, par les plus séduisantes promesses, à manger du fruit défendu.

D. Eve succomba-t-elle à la perniciouse suggestion du

serpent?

R. Oui; car, séduite par les promesses flatteuses du tentateur, elle mangea du fruit fatal, et engagea son mari dans sa désobéissance. D. Comment Dieu punit-il la désobéissance d'Adam

ot d'Eve?

R. Les ayant appelés en sa présence, il leur reprocha leur faute; puis il maudit le serpent, et condamna l'homme à manger son pain à la sueur de son front, jusqu'à ce qu'il retournât dans la poussière, d'où il avait été tiré.

D. Qu'arriva-t-il alors à nos premiers parents?

R. Ils furent chassés du Paradis terrestre, dont l'entrée, gardée par un ange tenant une épée flamboyante, leur fut à jamais interdite.

D. Dieu laissa-t-il nos premiers parents sans espé-

rance?

R. Non, car il leur promit que de la femme naîtrait un Sauveur, lequel écraserait la tête du serpent, c'està-dire qu'il détruirait l'empire du démon et délivrerait le genre humain tout entier de l'esclavage du péché.

D. Pourquoi Dieu n'envoya-t-il pas le Rédempteur, aussitôt après la transgression de nos premiers pa-

rents?

R. Ce fut afin que, par leur propre expérience, les hommes sentissent mieux leur faiblesse absolue, et le grand besoin qu'ils avaient d'un rédempteur.

D. Quels furent les premiers enfants d'Adam?

R. Les premiers enfants d'Adam furent Cain et Abel.

D. Qu'est-ce que l'Écriture dit de Caïn?

R. L'Teriture dit que Caïn était le premier enfant d'Adam; qu'il offrait à Dieu des fruits de la terre, mais que son sacrifice n'était pas agréable à Dieu; et que, par jalousie, il tua son frère Abel (3875 avant Jésus-Christ).

D. Comment Dieu punit-il Caïn?

R. Cain fut maudit de Dieu et devint errant et vagabond par toute la terre.

D. Qu'est-ce que l'Écriture dit d'Abel?

R. L'Écriture dit qu'Abel était le second fils d'Adam; qu'il offrait à Dieu les premiers-nés de ses troupeaux, et que son sacrifice était agréable à Dieu. Il

'Adam

procha damna front, d'où il

s? e, dont e flam-

s espé-

aîtrait , c'estvrerait péché. ipteur, ers pa-

ice, leg e, et l**e** 

? aïn **et** 

enfant terre, eu; et avant

int et

s d'A. trouu. Il fut tué par son frère Caïn, et son sang cria vengeance au Ciel.

D. Que sait-on d'Adam et d'Ève, après leur expulsion du Paradis terrestre?

R. Ils furent sincèrement repentants de leur péché, et ils apaisèrent la justice de Dieu par une longue et rigoureuse pénitence.

D. Quand Adam mourut-il?

R. Adam mourut trois mille soixante-quatorze ans avant la venue de Jésus-Christ, à l'âge de 930 ans. On ne sait rien de certain sur la mort d'Ève.

D. Qu'était-ce que Seth?

R. Seth était le troisi me enfant d'Adam et le père le la race sainte.

D. Quel nom l'Écriture donne-t-elle aux descendants le Seth?

R. Les descendants de Seth sont connus dans l'Écriture sous le nom d'enfants de Dieu; tandis que les descendants de Caïn, dignes imitateurs d'un si maurais père, sont appelés les enfants des hommes.

D. Les descendants de Seth conservèrent-ils tou-

ours la crainte de Dieu?

R. Oui, pendant assez longtemps; mais s'étant ensuite alliés avec les descendants de Caïn, ils se livrèrent comme eux à toutes sortes de crimes, et oublièrent la fidélité qu'ils devaient à leur Créateur.

D. Comment Dieu punit-il la corruption générale

tes hommes?

R. Par le déluge universel.

# DEUXIÈME ÉPOQUE.

Depuis le Déluge (2348 avant Jésus-Christ), jusqu'à la vocation d'Abraham (1921 avant J.-C.).

D. Quand le déluge eut-il lieu?

R. Le déluge eut lieu 1656 ans après la création du monde.

D. Les hommes avaient-ils été menacés d'un tel

châtiment?

R. Oui, depuis longtemps Dieu les appelait à la pénitence par la voix de Noé, qui, cent ans avant le déluge, avait commencé à construire l'arche; mais ils se moquèrent toujours et des menaces de Dieu et des avertissements de son serviteur, et continuèrent à se livrer à leurs mauvaises habitudes.

D. Qu'était-ce que l'arche?

R. L'arche était un énorme vaisseau construit par Noé, d'après les dimensions qu'il en avait reçues de Dieu.

D. Combien y avait-il de personnes dans l'arche? R. Il y en avait huit: Noé, sa femme, ses trois fils et leurs femmes.

D. Qu'est-ce que Dieu avait encore ordonné à Noé de faire entrer dans l'arche?

R. Dieu avait ordonné de mettre dans l'arche un certain nombre d'animaux et d'oiseaux.

D. Qu'arriva-t-il dès que Noé se fut renfermé dans l'arche?

R. La pluie tomba par torrents pendant quarante jours et quarante nuita; l'eau monta au-dessus des plus hautes montagnes, de sorte que tous les êtres vivants périrent, excepté coux qui étaient dans l'arche.

D. Où l'arche s'arrêta-t-elle?

R. L'arche s'arrêta sur le mont Ararat, en Arménie.

D. Quelle fut la première action de Noé, après sa sortie de l'arche?

R. La première action de Noé, après sa sortie de l'arche, fut d'offrir à Dieu un sacrifice en action de grâces de ce qu'il l'avait si miraculeusement conservé lui et sa famille.

D. Quelle fut la conduite des enfants de Noé, après le déluge?

R. Sem et Japhet vécurent dans la crainte de Dieu; mais Cham, ayant oublié le respect qu'il devait à son père, attira sur lui la malédiction du Tout-Puissant, et devint la tipe d'une race méchante.

és d'un tel

pelait à 1a ns avant le le; mais ils Dieu et des uèrent à se

nstruit par t reçues de

ns l'arche? es trois fils

onné à Noé

l'arche un

fermé dans

t quarante dessus des es êtres viins l'arche.

, en Armé

é, après sa

a sortie de action de t conservé

Noé, après

e de Dieu ; evait à son -Paissant, D. Quelle grande entreprise conçurent les descendants de Noé event leur dispersion ?

dants de Noe, avant leur dispersion?

R. Les descendants de Noé, se voyant en très-grand nombre, résolurent de se séparer. Mais, avant de s'établir dans d'autres pays, ils voulurent élever une haute tour, qui serait non-seulement comme un point de ralliement pour leurs familles dispersées, mais encore un monument de leur gloire à la postérité.

D. Comment Dieu sit-il échouer leur projet insensé?

R. Il confordit tellement leur langage que, ne pouvant plus se comprendre, ils furent obligés d'abandonner leur entreprise.

D. Quel nom a-t-on donné à cette tour?

R. On a donné à cette tour le nom de Babel, c'està-dire confusion.

D. Où cette tour fut-elle bâtie?

R. Dans les plaines de Sennaar, où fut ensuite construite la ville de Babylone.

D. A quelle époque les hommes entreprirent-ils la

tour de Babel?

R. Environ cent ans après le déluge, c'est-à-dire, deux mille deux cent quarante-sept ans avant J.-C.

D. Que s changements notables remarque-t-on dès

cet age du monde?

R. 1° La décroissance de la vie humaine, qui fut diminuée des deux tiers au moins; 2° Le changement de nourriture. Jusque-là les hommes n'avaient mangé que des fruits et des légumes; mais, après le déluge, Dieu leur permit l'usage de la viande.

D. Les descondants de Noé demeurèrent-ils fidèles

à Dieu?

R. Loin de rester fidèles à l'adoration du seul vrai Dieu, ils commencèrent bientôt à adorer le soleil, la lune et les étoiles; ils en vinrent même à décerner les honneurs divins à des animaux, à des plantes et 'des statues.

D. Que fit Dieu pour perpétuer la vraie religion

sur la terre?

R. Il choisit, parmi les plus vertueux, un homme qu'il destina pour être le père d'une race choisie.

D. Quel fut cet homme privilégié?

R. Ce fut Abraham, le dixième dans la ligne descendante de Noé. du

lui all

ha

pai

het

se ils

l'in

l'a

fan

do

di≥

M

de

D

bı

#### TROISIÈME ÉPOQUE.

Depuis la vocation d'Abraham (1921 avant J. O.), jusqu'au passage de la mer Rouge (1491 avant J.-C.)

D. Qu'est-ce que Dieu ordonna à Abraham?

R. Dieu ordonna à Abraham de quitter son paye idolâtre, et d'aller habiter la terre de Chanaan.

D. Abraham accomplit-il l'ordre de Dieu?

R. Oui, car aussitôt il partit de la Mésopotamie avec Tharé, son vieux père, Sara, son épouse, et Loth, son neveu.

D. Où Abraham fut-il bientôt obligé d'alier?

R. Abraham fut bientôt obligé de passer en Egypte à cause d'une horrible famine qui désolait le pays de Chanaan.

D. Qu'arrîva-t-il à Abraham peu après son retour?

R. Abraham était à peine de retour, que Loth, sor neveu, se sépara de lui et se retira à Sodome, ville méchante et corrompue.

D. De quel malheur fut alors frappé Loth avec sa

famille?

R. Ils furent faits prisonniers par quatre rois alliés, qui avaient envahi et saccagé le pays des Sodomites.

D. Que fit Abraham à cette nouvelle?

R. !! arma tous ses serviteurs et poursuivit les vainqueurs. Les ayant rencontrés, il leur fit subir une déroute complète dans une bataille rangée, et délivra Loth ainsi que sa famille et tous ses troupeaux.

D. Qui est-ce qui vint au-devant d'Abraham à son

retour?

R. Au retour d'Abraham, Melchisédech, roi de Salem et prêtre du Très-Haut, vint au-devant du saint ne des

O.),

paye

tamie Loth

ypte ys de

tour) , sor ville

760 BB

lliés, nites.

it les subir e, et eaux.

i de saint patriarche pour le bénir et offrir à Dieu du pain et du vin en sacrifice d'action de grâces pour la victoire.

D. Qu'arriva-t-il peu après?

R. Peu après, des anges ayant apparu à Abraham, lui annoncèrent que Sodome et plusieurs autres villes allaient être détruites en punition des crimes de leurs habitants.

D. Que fit Abraham?

R. Il se prostorna devant le Seigneur qui lui parlait par ses anges, et le conjura de faire grâce à ces malheureux, co que le Seigueur lui promit, pourvu qu'il se trouvât dix justes dans ces villes coupables; mais ils ne s'y trouvèrent point.

D. Loth périt-il avec les habitants de Sodome?

R. Non; car le Seigneur, ne voulant pas confondre l'innocent avec le coupable, envoya deux anges pour l'avertir de quitter promptement cette ville avec sa famille.

D. En quelle année eut lieu la destruction de Sodome?

R. Sodome fut détruite mille huit cent quaure-vingtdix-sept ans avant Jésus-Christ.

D. Quelles promesses Dieu fit-il à Abraham?

R. Dieu promit à Abraham que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le Messie naîtrait de sa race.

D. A quelle épreuve Dieu mit-il la foi d'Abraham?

R. Dieu éprouva la foi d'Abraham en lui ordonnant de lui immoler Isaac, son fils bien-aimé et l'héritier des promesses divines.

D. Que fit Abraham en cette occasion?

R. Il mit toute sa confiance dans les promesses de Dieu, et obéit sans hésiter.

D. Qu'arriva-t-il comme Abraham avait déjà le

bras levé pour immoler son fils?

R. Un ange l'appela par son nom, et lui dit que Dieu était content de la promptitude de son obéissance. Alors Abraham, levant les yeux, vit un belier qui avait la tête embarrassée dans un buisson; il le prit et l'offrit en holocauste au lieu de son fils.

D. Comment Abraham fut-il récompense de son obéissance?

la

à

ci

80

de

m

80

dτ

Ja po

cc

ju

fi

Ω

Ā

R. Dieu lui renouvela la promesse qu'il lui avait déjà faite, que le Sauveur du monde naîtrait de sa race.

D. Quelle fut la marque de l'alliance que Dieu fai-

sait avec Abraham?

R. La marque de l'alliance que Dieu faisait avec Abraham fut la circoncision, cérémonie qui a toujours été observée depuis parmi les Juifs.

D. En quelle année Abraham mourut-il?

R. Abraham mourut dix-huit cent vingt et un ans avant Jésus-Christ, dans la cent soixante-quinzième année de son âge. Il fut enterré par ses deux fils dans le tombeau de ses pères, qu'il avait acheté des habitants de Heth.

D. Quelle fut l'épouse d'Isaac?

R. Ce fut Rébecca, petite-fille de Nachor, frère d'Abraham.

D. Quels sont les enfants qui naquirent de ce mariage?

R. Denx fils: Esaü et Jacob.

D. Èsaü et Jacob vécurent-ils toujours dans une vraie amitié fraternelle?

R. Non; car Èsaù conçut une haine implacable contre son frère Jacob, lequel, par un adroit stratagème, l'ayant frustré de la bénédiction de son père, le privait par là de son droit d'ainesse (1759 avant J.-C.).

D. Comment Jacob priva-t-il Èsaü de son droit d'aînèsse?

R. Èsaü, revenant un jour de la chasse, pour laquelle il avait un goût particulier, et se sentant accablé de faim et de lassitude, demanda à son frère un plat de lentilles, que celui-ci avait apprêtées; ce que Jacob accorda, à condition qu'Èsaü lui donnerait, en échange. son droit d'ainesse. L'échange fut fait aussitôt.

D. Comment Jacob obtint-il la bénédiction de son

père ?

R. Isaac, se voyant sur le point de mourir, et vou-

se de son

lui avait ait de sa

Dieu fai-

sait avec toujours

t un ans iinzième leux fils heté des

ère d'A-

ce ma-

ans une

olacable stratan père, avant

n droit

aquelle ablé de plat de Jacoh hange.

de son

et vou-

lant bénir Ésaü et le déclarer son héritier, l'envoya à la chasse pour préparer le festin ordinaire dans ces circonstances. Pendant ce temps, Rébecca fit promptement tuer un chevreau, le fit apprêter suivant le goût d'Isaac, et ordonna à Jacob de porter ce mets à son père et de lui demander sa bénédiction. Isaac, devenu aveugle, crut sans peine que c'était Ésaü qui était à genoux devant lui, et donna sa bénédiction à Jacob.

D. Que fit Ésaü à son retour?

R. Ésaü, ayant appris à son arrivée, ce qui s'était passé, conjura son père de rétracter ce qu'il avait fait; mais ce saint homme, reconnuissant que Rébecca avait agi par inspiration divine, s'y refusa constamment.

D. Que fit Ésaü se voyant fustré pour toujours de

son droit d'ainesse?

R. Esaü, se voyant frustré pour toujours de son droit d'aînesse, conçut une haine si implamble contre Jacob, qu'il ne cherchait qu'une occasion favorable pour le tuer.

D. Comment Jacob fut-il préservé des effets de la

colère de son frère?

R. Par la prudence de sa mère Rébecca; celle-ei, jugeant que le temps calmerait le ressentiment d'Ésau, envoya son cher Jacob en Mésopotamie, chez son frère Laban.

D. Quelle fut l'occupation de Jacob en Mésopota-

mie?

R. Pendant les vingt années que Js ob passa en Mésopotamie, il fut employé à la garde des troupeaux de son oncle Laban, qui lui donna en mariage d'abord sa fille Lia, et, plus tard, sa jeune fille Rachel.

D. Où alla Jacob, après son long séjour en Méso-

potamie?

R. Il retourna chez son père, dans la terre de Cha-

D. Que fit Jacob à son arrivee près du pays habité par Ésau ?

R. Il envoya des messagers pour sonder les dispositions de son frère envers lui.

D. Quelle fut la réponse de ces envoyés?

R. Ils dirent qu'Ésaû venait au-devant de lui avec quatre cents hommes; à cette nouvelle, Jacob, incapable de résister à une telle force, fut saisi d'une extrème frayeur.

D. Qu'arriva-t-il à Jacob la nuit qui précéda son

entrevue avec Ésaû?

R. Le Seigneur lui envoya un ange sous la forme humaine contre lequel il lutta. Jacob n'ayant pu être terrassé par cet ange, en reçut le nom d'Israël, qui est devenu si célèbre.

D. Que fit Jacob en voyant son frère approcher?

R. Désirant se le rendre favorable, il se prosterna sept fois devant lui.

D. Comment Ésaû traita-t-il Jacob, son frère?

R. Il se jeta dans ses bras, et l'embrassa tendrement.

D. Où demeura Jacob après son retour de Mésopotamie?

R. Il demeura près de Salem, ville des Sichimites.

D. Quand Isaac mourut-il?

R. Isaac mourut à l'âge de cent huit ans (1716 avant J.-C.); il fut enseveli par ses deux fils, Jacob et Esaü.

D. Combien Jacob eut-il d'enfants?

R. Jacob eut douze fils, qui furent les chefs des douze tribus d'Israël. Voici leurs noms, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Joseph et Benjamin; il eut aussi une fille nommée Dina.

D. Quels ont été les plus célèbres de ces patri arches?

R. Les plus célèbres des enfants de Jacob furent:

1º Juda; sa tribu donna des rois à la postérité de Jacob, et le Sauveur à toutes les nations.

2º Lévi; sa tribu fut consacrée au service des autels.

3º Joseph, dont la vie fut pleine d'événements ex-

les dispo-

e lui avec cob, incad'une ex-

écéda son

l**a** forme ayant pu a d'*Israël*,

proch**er ?** prost**erna** 

rère ? a tendr**e**-

Mésopo-

chimites.

ns (1716 s, Jacob

hefs des ben, Silephtali, une fille

s patri

furent : érité de

tice des

nts ex-

traordinaires, et qui fut une figure vivante du Messie.

D. Pour lequel de ses douze fils Jacob ressentait-il une prédilection toute particulière?

R. Pour Joseph, qu'il avait eu de Rachel, son épouse chérie.

D. Quels étaient les principaux traits du caractère de Joseph.

R. La simplicité, la piété et la sagesse.

D. Pourquoi Joseph était-il l'objet de la jalousie de ses frères?

R. A cause de l'amour particulier de leur père pour lui, et aussi à cause de certains songes qui semblaient annoncer sa grandeur future.

D. Qu'arriva-t-il à Joseph, à l'âge de seize ans?

R. À l'âge de seize ans, Joseph fut envoyé par son père dans les plaines de Sichem, vers ses frères qui y gardaient leurs troupeaux. En voyant arriver leur songeur, comme ils l'appelaient avec mepris, ces hommes méchants résolurent de le tuer.

D. Les frères de Joseph accomplirent-ils let : in-

fâme projet?

R. Non; car Ruben, l'aîné de tous, s'étant interposé en faveur de son frère persécuté, obtint qu'il fût jeté dans une citerne sans eau, qui se trouvait près de là, et d'où il espérait le retirer ensuite et le sauver ainsi entièrement de leurs mains.

D. Qu'arriva-t-il peu de temps après?

R. Peu après, Joseph fut vendu pour vingt pièces d'argent à des marchands Égyptiens, qui passaient par le même chemin.

D. Comment les fils de Jacob lui exposèrent-ils la

perte de Joseph?

R. Ils trempèrent la robe de Joseph dans le sang d'un chevreau, et l'envoyèrent à leur père, pour qu'il crût qu'une bête féroce avait dévoré son fils chéri.

D. Comment Jacob recut-il cette affligeante neu-

velle?

R. Il déchira ses vêtements, se revêtit d'un cilice, et ne voulut recevoir aucune consolation.

D. Qu'est-ce que les marchands Égyptiens firent de Joseph?

R. Ils le vendirent à Putiphar, premier officier

des gardes de Pharaon.

D. A quelle dignité Joseph fut-il élevé par son nou-

veau maître?

R. Putiphar, charmé des précieuses qualités et de la sagesse précoce de Joseph, conçut une grande affection pour lui et le mit à la tête de tous les serviturs de sa maison.

D. Que devint Joseph chez Putiphar?

R. Accusé faussement d'un crime odieux, qu'il n'avait pas voulu commettre, il fut jeté dans une des prisons du roi.

D. Qu'arriva-t-il à Joseph pendant sa détention?

R. Deux officiers de Pharaon, l'un son grand échan son, et l'autre son grand panetier, étant tombes er disgrâce, furent jetés dans la même prison que Joseph. Une nuit, ils eurent chacun un songe qui présageait ce qui devait leur arriver. Sur leur demande, Joseph le leur expliqua par deux différentes interprétations: il dit au panetier que dans trois jours il serait pendu, et à l'échanson que dans trois jours le roi le rétablireit dans ses fonctions; ce qui arriva en effet.

D. L'échanson, après sa délivrance, se souvint-il de

Joseph?

R. Non; car dans l'enivrement de sa prospérité, il oublia la promesse qu'il avait faite à Joseph, lequel, par conséquent, resta deux ans en prison.

D. Qu'est-ce qui porta l'échanson à se ressouvenir

de Joseph?

R. Ce furent deux songes remarquables qu'avait eus le roi Pharaon.

D. Comment Pharaon récompensa-t-il Joseph?

R. Pharaon fut si charme de la sagesse et de la prévoyance de Joseph, qu'il l'établit gouverneur sur toute l'Égypte (1715 avant J.-C.)

D. Comment Joseph prévint-il les malheurs de la

tamine?

2. Ce fut en faisant amasser, pendant les sept an-

s firent

officier

on nou-

tés et de grande es servi-

qu'il n'aune des

ntion?
d échan
mbes en
s Joseph.
résageait
e, Joseph
étations:
it pendu,
e rétabli-

vint-il de

spérité, il h, lequel,

ssouvenir

qu'**avait** eph?

et de la rneur sur

eurs de la

верt an-

nées d'abondance, une grandé quantité de blé dans les greniers du roi.

D. La famine ne se fit-elle sentir qu'en Egypte? R. Non; elle étendit ses ravages même sur les

provinces voisines.

D. Que fit Jacob, lorsque la famine affligeait la terre de Chanaan?

R. Il envoya tous ses enfants acheter du blé en Égypte: mais il retint Benjamin auprès de lui.

D. Comment Joseph traita-t-il ses frères?

R. Joseph sembla d'abord ne pas reconnaître ses frères et les traita même avec une apparence de sévérité, afin de mieux s'assurer de leurs dispositions. Il feignit ensuite de les prendre pour des espions; mais ils se défendirent de cette inculpation, en l'assurant qu'ils n'étaient tous venus en Égypte qu'avec l'honnête intention d'y acheter du blé.

D. Que dirent encore les frères de Joseph?

R. Ils ajoutèrent qu'ils étaient douze fils d'un même père, que l'un deux n'existait plus, et que le plus jeune de tous, nomme Benjamin, était resté en Chanaan avec leur vieux père.

D. Joseph accepta-t-il ce que lui disaient ses frères?

R. Non; car loin d'accepter ce qu'ils lui disaient, et voulant s'assurer par lui-même de la vérité de leur récit, il leur dit que l'un d'eux irait chercher Benjamin, tandis que les autres resteraient en ôtage jusqu'à l'arrivée de ce dernier.

D. Qu'est-ce que les frères de Joseph se disaient

l'un à l'autre, en entendant cet ordre?

R. Se scuvenant de ce qu'ils avaient fait à leur frère Joseph, ils se disaient l'un à l'autre: "Nous méritons bien de souffrir ce traitement, car nous avons péché contre notre frère."

D. Que fit Joseph en attendant ces paroles?

R. Ayant compris, à l'insu de ses frères, tout ce qu'ils disaient, il les fit sortir de prison, à l'exception de Siméon, qu'il retint comme ôtage, jusqu'à ce qu'ils fussent revenus avec Benjamin.

D. Jacob consentit-il au départ de Benjamin?

leu

e b

me

SOL

ric

en

mil

Ł

âge

ma

cha

en

nait

fit .

la t

anc

qua

D

R

D d'Is

 $\mathbf{R}$ 

oppi

ren.

**Anni** 

L

F

R

I

R. Il s'y refusa d'abord; mais l'excès de la famu. le contraignit enfin à laisser ailer ce cher fils, après l'avoir recommandé d'une manière toute particulière au soin de ses frères.

D. Que fit Joseph, voyant son frère Benjamin?

R. Joseph, voyant son frère Benjamin, ne put contenir son émotion; il fut obligé de se retirer dans un appartement voisin, afin de donner un libre cours à ses larmes.

D. Comment Joseph traita-t-il ses frères, quand il

fut revenu auprès d'eux?

R. Il les traita avec bonté et distinction, et les fit même mettre à table avec lui.

D. Quel ordre Joseph donna-t-il, en secret, touchant ses frères?

R. Joseph ordonna secrètement que l'on mit sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin.

D. Qu'arriva-t-il ensuite?

R. A peine étaient-ils partis que l'intendant de Joseph les arrêta, les accusant d'avoir vole la coupe d'argent de son maître.

D. Que firent les tils de Jacob, en entendant cette

accusation?

R. Convaincus de leur innocence, les fils de Jacob demandèrent qu'on visitât aussitôt leurs sacs, et consentirent à ce que celui dans le sac duquel on retrouverait la coupe, demeurât prisonnier.

D. Que firent-ils quand ils vicent qu'on avait retrou-

vé la coupe dans le sac de Benjamin?

R. Ils se rendirent en toute hâte auprès du gouverneur, se jetèrent à ses pieds, et le supplièrent, avec des torrents de larmes, de vouloir bien, par pitié pour leur vénérable père, les garder tous en prison, mais de laisser partir Benjamin.

D. Quel effet produisirent sur Joseph les instances

de ses frères en faveur de Benjamin?

R. Ému jusqu'au fond de l'âme par les tendres sollicitations de ses frères, Joseph ne put retenir plus longtemps ses larmes, et s'écria d'une voix forte: "Je suis Joseph, votre frère, mon père vit-il encore?"

famu. , après iculière

in ? out conlans un cours à

uand il t les fit

ouchant

mit sa

dant de a coupe

nt cette

e Jacob et conretrou-

retrou-

gouvernt, avec né pour n, mais

stance

lres solnir plus forte: core?" D. Que dit Joseph, revenu de sa première émotion?

R. Il dit à ses frères d'aller promptement chercher leur père Jacob, avec leurs femmes et leurs enfants, et de les amener en Égypte, où il pourvoirait abondamment à leur subsistance.

D. Comment Jacob regut-il l'agréable nouvelle que

son fils Joseph vivait encore?

R. Il refusa d'abord d'y croire: mais, à la vue des riches présents qui lui étaient envoyés d'Égypte, il en fut pleinement convaincu et se décida à partir.

D. De combien de personnes se composait la fa-

mille de Jacob à son arrivée en Égypte?

R. Elle se composait de soixante dix personnes.

D. A quel âge Jacob mourut-il?

R. Jacob mourut dix-sept ans après son arrivée en Égypte, dans la cent quarante-septième année de son âge (1689 avant J.-C.).

D. Que fit Jacob avant de mourir?

R. Il fit venir ses enfants auprès de lui, leur recommanda de servir Dieu avec fidélité, et leur donna à chacun sa dernière bénédiction.

D. Quelles paroles remarquables Jacob dit-il à Juda

en le bénissant?

R. Il lui dit que le Messie, le Désiré des nations, naîtrait de sa race.

D. Que devinrent les restes de Jacob?

R. Joseph, toujours plein d'affection pour son père, fit embaumer son corps, puis le fit transporter dans la terre de Chanaan, où il fut déposé auprès de ses ancètres.

D. A quel âge Joseph mourut-il?

R. A l'âge de cent dix ans; il en avait commandé quatre-vingts à toute l'Égypte (1635 avant J.-C.).

D. Comment les Égyptiens traitèrent-ils les enfants

d'Israël, après la mort de Joseph?

R. Après la mort de Joseph, les rois d'Égypte opprimèrent cruellement les Israélites; ils entreprirent même de les detruire entièrement, en condamnant à la mort tous leurs enfants mâles.

D. Par qui les Israélites furent-ils délivrés de la servitude des Égyptiens?

R. Par Moise, un des descendants de Lévi.

D. Comment Moïse tut-il préservé de la mort, à laquelle étaient condamnés tous les enfants mâles des Hébreux?

R. Pendant trois mois, la mère de Moïse parvint à soustraire à la mort son cher petit enfant; mais ne pouvant le cacher plus longtemps aux recherches de ; envoyés du roi, elle construisit une corbeille de jones soigneusement entrelacés et cimentés, de manière à empècher l'eau d'y pénétrer, et, après avoir mis son enfant dans ce berceau, elle l'exposa sur le bord du Nil. La divine Providence permit que la corbeille fut aperçue par la fille du roi, laquelle, touchée de compassion sauva la vie au futur législateur d'Israël (1571 avant J.-C.).

D. Que devint Moïse après son adoption par la fille

de Pharaon

R. Il fut élevé dans le palais du roi, et instruit dans toutes les sciences connues des Égyptiens.

D. Que fit Moïse à l'âge de quarante ans?

R. Moïse, ayant quarante ans, quitta le palais du roi pour aller rejoindre ses frères opprimés. Peu après, ayant tué un Égyptien, qu'il avait vu outrager un Hébreu, il fut obligé de s'enfuir, et se réfugia dans le pays de Madian (1531 avant J.-C.).

D. Chez qui Moïse se retira-t-il dans le pays de

Madian?

R. Chez Jéthro, prince de ce pays, lequel lui donna en mariage sa fille Séphora, pour le récompenser du zèle avec lequel il avait défendu ses sept filles contre l'insolence de quelques pasteurs voisins.

D. Combien de temps Moïse demeura-t-il chez Jé-

thro?

R. Quarante ans; après lesquels le Seigneur lui apparut dans un buisson qui brûlait sans se consumer, et lui ordonna de retourner en Égypte, de se présenter devant Pharaon, et de lui demander la permission de conduire les Israélites hors de l'Égypte.

ivrés de la

vi. mort, à la-

mâles des parvint à t; mais ne perches de;

nerches de ; lle de joncs manière à bir mis son le bord du a corbeille touchée de ur d'Israël

par la fille

struit dans

or palais du més. Peu u outrager se réfugia

le pays de

lui donna penser du les contre

l chez Jé-

igneur lui consumer, se presenpermission D. Pharaon accorda-t-il cette permission?

R. Non; et bien que Moïse opérât divers prodiges en sa présence, Pharaon refusa opiniâtrément de laisser partir le peuple Hébreu.

D. Comment Dieu força-t-il Pharaon à laisser sor

tir les Hébreux de l'Egypte?

R. Par divers fléaux, qu'on nomme les dix plaies d'Égypte.

D. Qu'est-ce que Dieu ordonna aux Israélites avant

la dixième plaie?

R. Dieu leur ordonna de manger un agneau dans chaque famille. Cet agneau, vu les circonstances dans lesquelles on le mangeait, fut appelé l'agneau pascal.

D. Quel effet la dernière plaie produisit-elle sur

Pharaon?

R. Elle amollit tellement la dureté de son cœur, qu'il fit aussitôt venir Moïse et lui ordonna de partir promptement avec les Israélites (1491 avant J.-C.).

D. Que fit ensuite Pharaon, revenu de sa frayeur?

R. Il rassembla une armée formidable, avec laquelle il poursuivit les Israélites, qu'il atteignit près de la mer Rouge.

D. Que fit Moïse en cette extrémité?

R. Il étendit, de la part de Dieu, sa main sur la mer, et les eaux aussitôt se divisèrent, ouvrant ainsi un passage pour les enfants d'Israël.

D. Pharaon poursuivit-il les Israélites?

R. Oui; car, aveuglé par la fureur, il ordonna à ses troupes de fondre sur eux.

D. Que fit Moïse en arrivant sur l'autre côté de la

mer?

R. Il étendit de nouveau sa main sur la mer, et en même temps, les eaux divisées se rejoignirent et engloutirent Pharaon avec toute sa puissante armée (1491 avant J.-C.).

D. Quelle fut la premiere action des Israélites, à

la vue d'une telle delivrance?

R. A la vue d'une délivrance si miraculeuse, tout le peuple chanta des cantiques d'actions de grâces à Dieu. D. Quel était le nombre des Israélites à leur sortie de l'Égypte?

R. Ils etaient environ six cent mille, sans compter

les femmes ni les enfants.

D. Qu'est-ce que les Israélites emportèrent, en

quittant l'Egypte?

R. Ils emportèrent les ossements de Joseph. Conformément au désir qu'en avait mazifesté ce saint patriarche au moment de sa mort, ils transportèrent ce précieux dépôt en Chanaan, où ils le déposèrent avec les restes de son père Jacob et de sa mère Rachel.

D. Combien de temps les Hébreux demeurèrent-ils

en Egypte?

R. Environ deux cents ans, depuis l'arrivée de Jacob avec toute sa famille.

D. Les Israelites conservèrent-ils seuls la connais-

sance du vrai Dieu?

R. Non; car il se trouvait plusieurs adorateurs du vrai Dieu parmi les Gentils, c'est à-dire parmi les nations non unies avec les familles des patriarches. L'Écriture cite particulièrement Job et ses amis.

D. Qu'était-ce que Job?

R. Job était un prince iduméen, d'une éminente probité et d'une très-grande pieté. Il vivait environ quinze cents ans avant Jésue-Christ.

#### QUATRIÈME ÉPOQUE.

Depuis la sortie de l'Égypte (1491 avant J.-C.), jusqu'à l'établissement de la Monarchie (1095 avant J.-C.).

D. Quelle fut la conduite des Israélites, après leur sortie de l'Égypte?

R. A peine eurent-ils consomme les provision qu'ils avaient apportées, qu'ils commencèrent à mur

A leur sortie ns compter

rtèrent, en

eph. Conté ce saint

nsportèrent déposèrent n mère Ra-

eurèrent-ils

'arrivée de

la connais-

orateurs du rmi les napatriarches. es amis.

éminente ait environ

**J.-C.),** hie

après leur

provision ent à mur murmurer contre le Seigneur; ils voulaient même lapider Moïse et retourner en Egypte.

D. Dieu abandonna-t-il son peuple dans ses différents besoins?

R. Non; il lui envoya des cailles en abondance, puis il fit sortir de l'eau d'un rocher; et, pendant les quarante années que les Hébreux passèrent dans le désert, Dieu les pourvut abondamment d'une nourriture délicieuse, appelée la manne.

D. Par qui les Israélites furent-ils attaqués dans le désert?

R. Par les Amalécites, peuple belliqueux descendant d'Esaü.

D. Comment les Amalécites furent-ils défaits?

R. Josué, à la tête des combattants d'Israël, marcha contre eux, tandis que Moïse, retiré sur une montagne voisine, se mit en prière, les bras étendus en forme de croix, jusqu'à ce que l'ennemi fut entièrement défait.

D. Quand est-ce que Dieu donna sa loi aux Israélites ?

R. Dieu donna sa loi aux Israélites trois mois après la sortie de l'Egypte, du haut de la montagne de Sinaï, au milieu des tonnerres et des éclairs.

D. Combien Dieu donna-t-il de commandements aux Israélites ?

R. Dix; lesquels, pour cette raison sont appelés le Décalogue.

D. Récitez les dix commandements.

R. 1. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai tiré de la terre d'Egypte, de la maison de servitude; vous n'aurez point d'autre Dieu que moi.

2. Vous ne prendrez pas en vain le nom du Seigneur

votre Dieu.

3. Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat.

4. Honorez votre père et votre mère, et vous vivrez longuement.

5. Vous ne tuerez point.

6. Vous ne commettrez point d'adultère.

7. Vous ne déroberez point.

8. Vous ne porterez point de faux témoignage sontre votre prochain.

9. Vous ne désirerez point la femme de votre pro-

chain.

10. Vous ne désirerez point sa maison, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à lui.

D. Que firent les Hébreux voyant que Moise tar-

dait tant à revenir?

R. Ils allèrent trouver Aaron, et le forcèrent de leur fondre un veau d'or semblable à celui qu'adoraient les figyptiens, afin qu'eux aussi l'adorassent.

D. Que fit Moïse, témoin de la prévarication de

son peuple?

R. Saisi d'indignation à un spectacle si honteux, il brisa les tables de la loi; puis il ordonna aux enfants de Lévi de prendre leurs épées et d'exterminer les prévaricateurs.

D. Quel usage Moïse fit-il du veau d'or?

R. Il le mit dans le feu et le réduisit en poudre, qu'il jeta dans l'eau, et le fit ainsi boire aux enfants d'Israël.

D. Dieu pardonna-til à son peuple une aussi grande prévarication?

R. Oui, Dieu lui pardonna cette prévarication à la

prière de Moïse.

D. Qu'est-ce que Dieu ordonna ensuite à Moïse?

ľε

R. Dieu lui ordonna de tailler deux autres tables et de remonter sur la montagne. Alors le Seigneur écrivit de nouveau les dix commandements; il fixa aussi les diverses choses nécessaires au culte divin, donna le plan du tabernacle et de l'arche d'alliance, et ordonna de consacrer Aaron et ses enfants pour le service des sacrifices.

D. Qu'était-ce que le tabernacle?

R. C'était une tente portative, faite des matières les plus riches. Il était divisé en deux parties; dans l'intérieur, appelé le Saint des saints, se trouvait l'arche d'alliance.

émoignage

votre pro-

ni son serine, ni rien

Moise tar-

orcèrent de n'adoraient nt.

rication de

honteux, il ux enfants erminer l**e**s

en poudre, ux enfants

issi grande

cation à la

Moïse?
tres tables
Seigneur
ts; il fixa
alte divin,
d'alliance,
hts pour le

s matières ties; dans s trouvait D. Qu'était-ce que l'arche d'alliance?

R. L'arche d'alliance était un coffre rectangulaire fait de bois incorruptible, et revêtu par dedans et par dehors de lames d'un or très-pur. On y conservait trois des plus précieux objets de la religion des Juifs: les tables de la loi, une mesure de la manne et la verge d'Aaron.

D. Qu'étaient Nadab et Abiu, et de quoi se rendi-

rent-ils coupables?

R. Nadab et Abiu étaient enfants d'Aaron. En une occasion, ayant, malgré la défense de Dieu, garni leurs encensoirs d'un feu profane, ils furent frappés de mort par un feu descendu du ciel.

D. Quels autres exemples de sévérité Dieu donna-

t-il à son peuple?

R. Un homme ayant blasphémé le saint nom de Dieu, fut lapidé par ordre du Seigneur. Un autre subit le même supplice pour avoir ramassé un peu de bois le jour du sabbat.

D. Que fit Moïse se croyant sur le point d'entrer

dans la terre promise?

R. Il choisit douze hommes, un de chaque tribu, et les envoya reconnaître le pays.

D. Quel rapport ces douze envoyés firent ils à leur

R. Caleb et Josué seuls parlèrent sincèrement; les dix autres se plurent à exagérer les difficultés qu'il faudrait surmonter pour se rendre maître du pays. A ce récit le peuple s'emporta de nouveau contre le Seigneur et contre Moïse.

D. Comment Dieu punit-il ce peuple infidèle?

R. Il le condamna à errer perdant quarante ans dans le désert, et déclara qu'aucun de ceux qui avaient plus de vingt ans au sortir de l'Égypte, n'entrerait dans la terre promise; Josué et Caleb furent seuls exceptés.

D. Cette déclaration rendit-elle les Hébreux plus

fidèles?

R. Non; car peu après, s'étant dégoûtes de la manne,

ils regrettèrent les oignons et les poireaux de l'Égypte, et se révoltèrent contre leurs chefs.

D. Comment Dieu punit-il cette nouvelle révolte?

R. Il leur envoya des serpents, dont la morsure brûlait comme le feu, et plusieurs en furent blessés ou tués.

D. Comment furent-ils délivrés de cette calamité?

R. Épouvantés de cette punition, les Hébreux se repentirent sincèrement et apaisèrent la justice divine. Alors Dieu commanda à Moïse d'élever dans le camp un serpent d'airain, afin que ceux qui le regarderaient fussent guéris de leurs blessures.

D. Les Israélites n'eurent-ils aucune opposition à éprouver de la part des habitants de la terre promise?

R. Oui; car ils furent successivement attaqués par les Édomites et par d'autres nations païennes; mais, grâce à l'assistance divine, ils furent toujours victorieux de leurs ennemis.

D. Moïse entra-t-il dans la terre promise?

R. Non; et cela pour le punir du doute qu'il manifesta, en frappant deux fois le rocher, pour en faire sortir de l'eau.

D. En quel endroit Moïse mourut-il?

R. Sur la montagne de Nébo, d'où Dieu lui montra la terre promise; il était âgé de cent vingt ans (1451 avant J.-C.).

D. Quel fut le chef du peuple, après la mort de

Moïse?

R. Ce fut Josué, fidèle lévite, et l'un des douze qui, quarante ans auparavant, avaient été envoyés pour reconnaître la terre promise.

D. Quels nouveaux prodiges Dieu opéra-t-il en faveur de son peuple, à son entrée dans la terre pro-

mise?

R. Les eaux du Jourdain se divisèrent comme autrefois celles de la mer Rouge, et les Hébreux passèrent ce fleuve à pied sec; les murs de Jéricho furent renversés à la prière du peuple et au seul retentissement des trompettes.

D. Quelle fut la ville que les Israélites attaquèrent

onsuite?

de l'Égypte,

lle révolte?
norsure brûssés ou tués.
e calamité?
Hébreux se
i justice diever dans le
ui le regar-

pposition à re promise? ttaqués par mais, jours victo-

e? qu'il manipur en faire

lui montra t ans (1451

la mort de

douze qui, oyés pour

a-t-il en faterre pro-

comme aupassèrent urent renitissement

taquèrent

R. Ce fut la ville de Haï.

D. Réussirent-ils dans l'attaque de cette ville?

R. Ils furent d'abord repoussés; mais ensuite ils prirent la ville et en exterminèrent les habitants.

D. Quelle fut la cause de l'insuccès de la première

attaque de Haï?

R. Ce fut le péché d'Achan, lequel, malgré la défense formelle de Dieu, s'était secrètement réservé quelques objets précieux provenant des depouilles de Jéricho.

D. Comment Achan fut-il puni de sa désobéissance? R. Il fut mené hors du camp; et la, il fut lapidé.

D. Quel fut le peuple qui, peu de temps après, se soumit à Josué?

R. Ce furent les Gabaonites, un des peuples les plus vaillants de Chanaan.

D. Que firent les autres peuples voisins, à la vue de

la soumission des Gabaonites?

R. Alarmés de la désertion des Gabaonites, leurs alliés, les peuples voisins combinèrent leurs forces et résolurent de les exterminer.

D. Que fit Josué en cette occasion?

R. Fidèle à la protection qu'ils avait promise aux Gabaonites, il marcha à leur secours, attaqua les cinq rois de Chanaan qui s'etaient alliés, et les défit entièrement.

D. Que fit Josué après la conquête de la terre pro-

mise?

R. Il la partagea entre les neuf tribus restantes et la demi-tribu de Manassé.

D. Où les autres tribus s'étaient-elles etablies?

R. Les tribus de Ruben et de Gad, avec la demitribu de Manassé, s'étaient déjà etablies au-delà du Jourdain.

D. Où l'arche fut-elle déposée?

R. A Silo, la première capitale des Israélites, après leur établissement dans la terre promise.

D. Que fit Josué se sentant près de mour .?

R. Il assembla les douze tribus, leur rappela les bienfaits du Seigneur, et les exhorta à ne jamais abandonner son seint culte.

D. A quel age Josué mourut-il?

R. Josué mourut à l'âge de cent dix ans. Il avait gouverné pendant vingt-cinq ans le peuple de Dieu (1426 avant J.-C.).

D. Que se passa-t-il de remarquable, peu après la

mort de Josué?

R. Caleb réunit la tribu de Juda et livra bataille à Adonibésec, le cruel tyran de Jérusalem. Il le défit et le fit prisonnier.

D. Comment se conduisirent les Israélites après la

mort de Josué?

R. Ils demeurèrent fidèles au Seigneur, tant que vécurent les anciens, qui avaient été temoins des merveilles que Dieu avait opérées en seur faveur; mais, après la mort de ces hommes vertueux, ils ne tardèr pas à tomber dans l'idolâtrie.

D. Comment Dieu punit il son peuple de sa préva-

rication?

R. Il permit que les habitants de Chanaan le tinssent en servitude, jusqu'à ce que, accablé par la persécution, il rentrât dans le devoir et s'excitât au repentir.

D. Que fit Dieu pour délivrer son peuple de l'op-

ression de ses ennemis?

R. Il suscita plusieurs personnages extraordinaires, sequels, par suite de l'autorité qu'ils exerçaient sur le peuple, furent appelés Juges.

D. Quel fut le premier Juge d'Israël?

R. Ce fut Othoniei, parent de Caleb. Il delivra les Israélites de la servitude de Chanaan, roi de Mésopotamie, et gouverna le peuple pendant quarante ans (1405 avant J.-C.).

L. Qu'était-ce que Débora?

R Débora était une prophétesse que Dieu suscita pour délivrer les Israélites de la tyrannie de Jabin, oi de Chanaan (1285 avant J.-C.).

D. Comment Débora délivra-t-elle le peuple juif?

R. Elle seva une armée de 10000 hommes, dont elle confia le commandement à Barac. Ce général attaqua ausment l'ennemi qui se prévalait de la supério-

**I**l avait e de Dieu

après la

bataill**e** à Il le défit

après la

tan**t qu**; des **mer** r; mais, ardèr

a préva-

n le tinsr la per lt au re-

de l'op-

inaires, ient sur

delivr**a** i de Méuarante

suscita e Jabin,

le juif? ont elle al attaapériorité de ses forces, rendues plus redoutables encor par 900 chariots armes de faux tranchantes. Malgré cette grande inégalité, Barac défit les Chaldéens. Sisara, leur général, se voyant poursuivi avec vigueur, descendit de son chariot et s'enfuit dans la tente de Haber, homme puissant, dont l'épouse, nommée Jaël, lui donna la mort pendant qu'il dormait (1285 avant J.-C.)

D. Pendant combien de temps Débora gouverna-t-

elle Israël?

R. Pendant quarante ans.

D. Les Israelites demeurèrent-ils fidèles à Dieu apres

la mort de Débora?

R. Non; car n'étant plus retenus par aucune autorité, ils se livrèrent à toutes sortes de désordres. Pour les punir, Dieu les livra pendant sept ans à la tyrannie des Madianites.

D. Quel nouveau libérateur Dieu envoya-t-il à son

peuple au bout de ce temps?

R. Gédéon, homme vaillant et sage de la tribu de Manassé.

D. Quel signe Gedéon demanda-t-il comme preuvo

que Dieu le choisissait pour délivrer Israël?

R. Il demanda que sa toison de brebis qu'il étendrait dans un champ, sut trempée par la rosée, pendant que tout le sol environnant demeurerait sec. Le matin, il s'aperçut que sa prière avait été exaucée; et désirant un autre signe du Ciel, il demanda hum blement à Dieu que le matin suivant la rosée trempât toute la terre, et qu'il n'y eût que la toison seule qui demeurât sèche, ce que le Seigneur lui accorda encore.

D. Que fit Gédéon, une fois confirmé par ces mira-

eles dans sa vocation à la conduite du pouple?

R. Il assembla une armee de 32000 hommes, parut devant le camp des Madianites.

D. Le Seigneur permit-il à Gédéon d'attaquer l'en

nemi avec des forces si considérables?

R, Non, car cette armée était trop nombreuse pour répondre aux desseins de la Providence. En conséquence, Dieu ordonna à Gédéon de faire publier dans

tout le camp que les lâches et les timides pouvaient se retirer.

D. Combien y en eut-il qui profitèrent de cette permission?

R. Vingt-deux mille.

D. Qu'est-ce que Dieu ordonna alors à Gédéon?

R. Comme le nombre qui restait paraissait encore trop considérable. Dieu dit à Gédéon de ne mener au combat que ceux qui, en passant le torrent, ne prendraient de l'eau que dans le creux de la main; et il n'y en eut que trois cents.

D. Comment Gédéon arma-t-il ces 300 hommes?

R. Il donna à chacun une trompette et un vase de terre dans lequel était une lampe allumée. Pendant la nuit, il pénétra avec eux dans le camp des Madianites, qu'il mit en déroute, sans avoir eu un seul coup à donner.

D, Qu'était-ce qu'Abimélech?

R. Abimélech était un des soixante-douze fils de Gédéon.

D. De quelle horrible atrocité se rendit-il coupable après la mort de son p re?

R. Il massacra tous ses freres, à l'exception du plus jeune, qui lui échappa par la fuite.

D. Que tit Abimélech, après un tel acte de cruauté? R. Il se fit proclamer roi par les habitants de Sichem.

D. Comment mourut-il?

R. Comme il accablait ses nouveaux sujets sous le poids de la plus dure tyrannie, ceux-ci se révoltèrent contre lui et lui enlevèrent la couronne et la vie.

D. Les israélites furent-ils fidèles à Dieu après la mort de Gédéon?

R. Non; car ils revinrent bientôt à l'idolâtrie.

D. Comment Dieu les punit-il?

R. Il les livra pendant dix-huit ans à la domination des Ammonites.

D. De qui Dieu se servit-il pour délivrer son peuple de la tyrannie des Ammonites?

R. Ils se servit de Jephté, le huitième juge d'Israël (1187 avant J.-C.).

uvaient se

de cette

édéon? ait encore mener au , ne prenain; et il

mmes? n vase de Pendant es Madiaseul coup

e fils de

coupable n du plra

cruauté ? Sichem.

s sous le voltèrent vie. après la

tri**e.** 

nination

n peuple

d'Israël

D. Quel vœu Jephté fit-il à Dieu, s'il etait victorieux?
R. De lui immoler celui qui sortirait le premier

pour venir à sa rencontre, lorsqu'il entrerait dans sa maison; malheureusement ce fut sa fille unique.

D. La victoire de Jephté rendit-elle les Israélites

plus fidèles à Dieu?

R. Pendant quelque temps, ils observèrent fidèlement la loi du Soigneur; mais ils revinrent ensuite à l'idolâtrie. Pour les punir de cette nouvelle apostasie, Dieu permit que les Philistins leur fissent de cruelles guerres.

D. Quel homme extraordinaire Dieu suscita-t-il pour

les délivrer du joug des Philistins?

R. Samson, un des personnages les plus remarquables dont il soit fait mention dans toute l'histoire (1155 avant J.-C.).

D. Que sait-on de Samson?

R. La naissance de Samson fut annoncée à ses parents par un ange, qui leur apprit en même temps qu'on ne devait jamais couper les cheveux à cet enfant, et qu'il ne devait jamais boire aucune liqueur enivrante; et, cependant, il devint le plus fort de tous les hommes.

D. Quels furent les principaux exploits de Sam-

son?

R. Un jour, Samson rencontra un jeune lion écumant de rage qui venait à lui pour le dévorer; alors, quoique sans armes, il saisit ce lion par la gueule, le mit en pièces et en jeta le corps à côté du chemin. Quelque temps après, voulant se venger d'une offense qu'il avait reçue de son beau-père, qui était Philistin, il attacha des torches enflammées à la queue de trois cents renards qu'il avait liés l'un à l'autre et les lâcha dans les blés de ses ennemis. En une autre occasion, se voyant environné d'une armée de Philistins, il en tua mille avec une mâchoire d'ane et mit les autres en fuite.

D. Qui est-ce qui gouverna Israel en meme temps

R. Ce fut le grand-prêtre Héli.

D. En quoi Héli se rendit-il recommandable?

R. Héli se rendit recommandable par sa piété et sa vertu; mais ses deux fils, Ophni et Phinées, profitant de sa trop grande bonté, dévinrent le scandale de la nation, et attirèrent sur leur famille et sur tout le peuple les vengeances célestes.

L. Quels sont les malheurs qui arrivèrent à Héli

et à la nation juive?

R. L'armée éprouva une déroute complète, et trente mille hommes restèrent sur le champ de bataille parmi lesquels étaient les deux fils d'Héli; l'arche ellenême tomba au pouvoir de l'ennemi.

D. Héli survécut-il à ce malheur?

R. Non; car à la nouvelle que l'arche avait été prise par les Philistins, il tomba à la renverse et se brisa la tête. Il était âgé de quatre vingt-dix-huit ans et avait gouverné Israël pendant quarante ans.

D. Les Philistins gardèrent-ils longtemps l'arche

d'alliance?

R. Non; car le pays se trouvant affligé de toutes sortes de maux, les principaux de la nation co aprirent que c'était une punition du Ciel, et renvoyèrent l'arche en Judée.

D. Où l'arche fut-elle conduite?

R. A Bethsamès, qui était la première ville du territoire des Hébreux.

D. Quel fut le dernier juge d'Israël?

R. Ce fut le prophète Samuel; comme Samson, il avait été consacré à Dieu dès son enfance. Il gouverna le peuple hébreu pendant l'espace de vingt ans, avec une grande habileté et une grande sagesse (1095 avant J.-C.).

D. Pourquoi le peuple désira-t-il être gouverné par

des rois plutôt que par des juges?

R. Ce fut à cause de la corruption des deux fils de Samuel, auxquels revenait le gouvernement de la nation, lorsque le prophète, par suite de son âge trèsavancé, ne pouvait plus l'exercer.

D. Combien y a-t-il eu de juges d'Irraël et quelle a

été la du sée de leur gouvernement?

able? a piété et nées, profie scandale et sur tout

ent à Héli

e, et trente taille partrche elle-

avait été verse et se gt-dix-huit nte ans. ps l'arche

de toutes n co nprinvoyèrent

lle du ter-

amson, il Il goude vingt e sagesse

verné par

ix fils d**e** de la n**a**âge trè**s-**

quelle a

R. Il y a su quatorze juges, qui ont gouverné Israël pendant l'espace d'environ 300 ans.

D. Quelle est la femme remarquable qui vivait sous

le gouvernement des juges?

R. C'est une femme moabite nommé Ruth qui, par attachement à sa belle-mère, mérita de s'identifier avec le peuple de Dieu (1254 avant J.-C.).

### CINQUIÈME ÉPOQUE.

Depuis l'établissement de la monarchie (1095 avant J.-C.), jusqu'à la mort de Salomon (965 avant J.-C.).

D. Quel fut le premier roi d'Israël?

R. Ce fut Saul, jeune berger de la tribu de Benjamin.

D. Comment Saul fut-il reconnu roi?

R. Cis, homme riche et puissant, ayant perdu ses ânesses, envoya Saül, son fils, pour les chercher. Ne les trouvant point, ce jeune homme s'adressa à Samuel. Le prophète lui fit connaître alors le choix que le Seigneur avait fait de lui pour gouver er son peuple, le sacra roi en particulier, et lui donna même plusieurs marques pour l'assurer que ce choix venait de Dieu (1095 avant J.-C.).

D. Que fit Samuel le lendemain?

R. Il assembla le peuple à Masphat, et jeta le sort pour l'élection d'un roi. Le sort étant tombé sur Saül, le peuple le reçut avec de grandes acclamations de joie, en criant: "Vive le roi!"

D. Comment Saül signala-t-il son avénement au

trône?

R. Par une glorieuse victoire qu'il remporta sur les Ammonites. Il tourna ensuite ses armes contre les Philistins; mais, dans le combat qui eut lieu, il encourut la disgrâce de Dieu.

D. Comment Saül encourut-il la disgrâce de Dieu?

R. Ce fut en voulant offrir lui-même un sacrifice

au Seigneur, ce qui n'était permis qu'aux prêtres. Cependant Dieu differa la punition due à cet acte sacrilege, jusqu'à ce que la mesure de l'iniquité de Saül fut remplie.

D. Par quelle action extraordinaire Jonathas, fils

de

de

ėt

re

do

ra

ca

sil

et

de

d'e

pe

pr

qu

811

la

du roi, se fit-il remarquer dans cette guerre?

R. Fatigué de la lenteur des procédés de son père, et plein de confiance dans le Dieu des armées, Jonathas se dirigea seul avec son écuyer vers le camp des Philistins, attaqua et tua tous ceux qui s'opposaient à son passage. Seconde par son écuyer, il fit de tels prodiges de valeur, que la terreur et le désordre ne tardèrent pas à se répandre dans tout le camp des Philistins.

D. Que fit Saul voyant la confusion de l'ennemi?

R. Profitant de la confusion dans laquelle il voyait les Philistins, Saul s'engagea, lui et toute son armée, sous peine de mort, à ne prendre aucune nourriture qu'il n'eût complètement détait ses enne nis.

D. Que fit Jonathas dans l'ardeur du co bat?

R. Dans l'ardeur du combat, Jonathas, qui ignorait le serment de son père, pressé par la faim et la fatigue, étendit en passant le bout de sa baguette pour prendre un peu de miel; ce qui lui donna une nouvelle vigueur.

D. Quelle fut la suite de ce fait?

R. Saül ayant en connaissance de ce fait, voulait appliquer à son fils la sentence de mort qu'il avait prononcée; mais le peuple, plein de reconnaissance pour les grandes actions de Jonathas, le prit sous sa protection et lui sauva la vie.

D. Comment Saul encourut-il encore la disgrâce du

Tout Puissant?

R. Ayant defait les Amalécites, il conserva les troupeaux, sous pretexte de les offrir en sacrifice, et épar gna le roi Agag, contre la défense de Dieu.

D. Comment Dieu le punit-il de cette double dé-

sobéissance?

R. Il lui envoya Samuel pour lui annoncer qu'il le

z prêtrea, cet acte niquité de

athas, fils

son père, ées, Jonacamp des pposaient fit de tels sordre ne camp des

l'ennemi? e il voyait on armée, noarriture

bat?
i ignorait
et la faette pour
une nou-

it, voulait u'il avait naissance t sous sa

sgrâce du

a les trou-, et épar

puble dé-

r qu'il le

rejetait, et qu'il transférait la couronne royale à une autre famille (1070 avant J.-C.).

D. Comment Saul regut-il cette sentence?

R. Saul, frappé de ce châtiment, s'ésria dans sa douleur : " J'ai péché."

D. Que fit Samuel conformement & un ordre qu'il

avait reçu de Dieu "

R. Il alla à Bethteem pour y sacrer le plus jeune des enfants de Jessé, nomme David, qui, jusque-là, avais été occupé à la garac des troupeaux de son père.

D. Qu'arriva-t-il à Saüi, une foi rejeté uo Dieu? R. Il fut saisi de l'esprit malin, qui l'agitait de fu-

reur et le tourmentait crueliement.

D. Quelle preuve de courage extraordinaire David

donna-t-il, à l'âge de vingt-trois ans ?

R. Une nouvelle guerre ayant éclaté entre les Israélites et les Philistins, les armées ennemies vinrent camper en face l'une de l'autre sur deux collines voisines. Un Philistin, nommé Goliath, d'une grandeur et d'une force extraordinaires, s'avançait entre les deux armées, et défiait avec dédain les plus braves d'entre les Israélites de venir l'attaquer. Ce même dén, si injurieux pour le peuple d'Israël, fut répété pendant quarante jours; et comme personne n'osait se présenter, Saül promit sa fille en mariage au vainqueur de ce superbe et insolent géant. Ce fut alors que David s'offrit et se disposa à combattre Goliath.

D. Comment David était-il armé?

R. Les seules armes de David consistaient en un simple bâton, une fronde et cinq pierres arrondies, qu'il avait prises dans un ruisseau voisin.

D. Que répondit David aux provocations insultantes

de Goliath?

R. Il lui dit: "Tu viens à moi avec une épée, une lance et un bouelier; mais moi, je vais à toi au nom du Dieu des armées."

D. Que se passa-t-il alors?

R. David, avec une adresse admirable, lança avec sa fronde une pierre qui frappa le géant au front. Goliath, étourdi par ce coup, tomba par terre; alors le jeune vainqueur courut à lui, saisit sa propre épée, et lui en coupa la tête (1062 avant J.-C.).

D. Comment David fut-il reçu à son retour?

R. Le peuple allait en foule au-devant de lui en chantant: "Saul a tué mille ennemis, et David dix mille."

G

ét

éc

su

dε

re

d

D. Comment Saûl récompensa-t-il David de ses services?

R. Il ne l'en paya que par la plus noire ingratitude; et la jalousie qu'il conçut contre David, à cause de l'admiration et de l'estime que ce dernier s'était acquises, s'accrut tellement, qu'il ne chercha plus que les moyens de se défaire de celui à qui il était redevable de la conservation de sa couronne.

D. Tous les membres de la famille royale étaientils animés des mêmes sentiments contre David?

R. Non; car Jonathas, fils du roi, aimait David "comme son âme"; et ils se jurèrent l'un à l'autre une amitié éternelle.

D. Que fit Saül voyant que David échappait tou-

jours à ses coups?

R. Il feignit de vouloir réparer ses torts vis-à-vis de lui, et lui promit Michol, sa seconde fille, pourvu qu'il tuât cent Philistins.

D. Qu'arriva-t-il après cette promesse?

R. David conduisit sa petite troupe au combat et tua deux cents Philistins; il obligea ainsi le roi d'accomplir sa promesse.

D. Saul se réconcilia-t-il alors avec David?

R. Non; car, loin de se réconcilier avec son vertueux gendre, il essaya de nouveau à lui ôter la vie.

D. Que fit David pour échapper au danger?

R. Pour échapper à une mort presque inévitable, David alla se cacher chez le grand-prêtre Achimélech; ce que Saul ayant su, il fit massacrer ce pontife, et avec lui quatre-vingt-cinq prêtres du Seigneur.

D. Où David se retira-t-il après la mort d'Achi-

mélech?

R. Il se retira d'abord dans le désert; mais, ayant été poursuivi par Saul, il passa dans les terres d'Achis, propre épée, ctour? ct de lui en

t David dix avid de ses

oire ingratiavid, à cause rnier s'était cha plus que était rede-

y**ale** étaient-David? mait David

un à l'autre

happait tou-

orts vis-à-vis fille, pourvu

u combat et si le roi d'ac-

vid? vec son veròter la vie. ger?

inévitable, re Achiméce pontife, eigneur.

ort d'Achi-

mais, ayant res d'Achis, coi de Geth, qui lui donna la ville de Siceleg où il demeura jusqu'à la mort de Saûl.

D. Quelle fut la fin de Saul?

R. Saûl fut défait par les Philistins à la bataille de Gelboé. A la nouvelle que ses trois enfants avaient été tués dans le combat, et ne pouvant obtenir de son écuyer qu'il lui donnât la mort, il se laissa tomber sur la pointe de son épée (1055 avant J.-C.).

D. Comment David regut-il la nouvelle de la mort

de Saul?

R. Loin de témoigner du contentement d'une mort qui lui donnait la tranquillité et la possession paisible d'un royaume, David pleura amèrement Saul, ainsi que son affectionne ami Jonathas.

D. Les douze tribus reconnurent-elles toutes David

pour roi?

R. Non; celle de Juda seulement le proclama roi; tandis que toutes les autres, à l'instigation d'Abner, général de l'armée de Saül, reconnurent pour leur souverain, Isboseth fils du dernier roi.

D. Combien de temps dura cet état de choses?

R. Sept années; au bout desquelles, Isboseth ayant été tué, David fut proclamé roi sur tout Israël (1048 ayant J. C.).

D. Quel endroit David choisit-il pour sa résidence

royale?

R. Il choisit la forteresse de Sion, à Jérusalem, d'où il chassa les Jébuséens après une lutte désespérée.

D. Que fit David quand la paix fut rétablie dans

son royaume?

R. Il fit retirer l'arche de chez Abinadab, où elle avait été déposée temporairement, et la fit transporter dans une tente magnifique, preparée dans son propre palais.

D. David fut-il toujours tidèle à Dieu?

R. David conserva toujours une foi vive et une ferme confiance en Dieu; mais, aveuglé par la passion, il eut le malheur de s'écarter plusieurs fois de son devoir: il se rendit coupable du double crime d'adultère et de meurtre.

D. Comment Dieu punit-il ce double crime en David? R. Il permit qu'Absalon, son fils, se révoltât contre fau

 $d\mathbf{u}$ 

flé.

de

de

en

me

80

le

su

pe

fé

lui.

D. A quoi David se vit-il alors réduit?

R. David n'ayant que six cents hommes à opposer aux forces plus considérables de son fils, et craignant d'être assiègé dans sa capitale, résolut de prendre la fuite. Ce fut alors que Séméï, parent de Saül, voyant le roi s'enfuir, l'accabla d'injures et lui jeta des pierres; mais David, pénétré des sentiments de la plus sincère pénitence, défendit à ses gens de faire le moindre mal à ce sujet insolent et rebelle.

D. Comment la paix fut-elle rétablie dans le roy-

aume?

R. Par la mort d'Absalon.

D. Comment Absalon mourut-il?

R. Absalon, fuyant précipitamment, monté sur une mule, ses cheveux, qui étaient fort grands, s'embarrassèrent dans les branches d'un chêne, et la mule continuant de courir, il demeura suspendu par ses cheveux. Personne n'osa mettre la main sur lui, à cause du commandement qu'avait fait David d'épargner son fils; mais Joab, général de l'armée victorieuse, l'ayant aperçu, alla le percer de trois dards (1023 avant J.-C.).

D. Comment David recut-il la nouvelle de la mort

de son fils ?

R. Dès que David eut appris que son ills avait été tué, il se rotina dans sa chambre afin de donner un libre cours à ca donleur et à ses gémissements: "Absalon mon fils! s'écriait-il, mon fils Absalon! qui est-ce qui me donnera que je meure pour toi? Absalon mon fils! men fils Absalon!"

D. David no se rendit-il pas encore coupable?

R. David voulant, par un sentiment d'orgueil, savoir quelle était la population de son rovaume, en fit faire le dénombrement. rime d'adul-

e en David? oltât contre

es à opposer et craignant prendre la aül, voyant eta des piers de la plus de faire le

lans le roy-

onté sur une ds, s'embaret la mule adu par ses n sur lui, à avid d'éparmée victotrois dards

de la mort

ls avait été donner un ents: "Abon! qui esti? Absalon

able ? orgueil, saume, en fit D. Comment Dieu le punit-il de cette nouvelle faute?

R. Le prophète Gad vint dire à David de la part du Seigneur, qu'il avait à choisir entre ces trois fléaux: ou une guerre de trois mois, ou une famine de sept ans, ou une peste de trois jours.

D. Lequel de ces fléaux David choisit-il?

R. David, jugeant qu'il est toujours plus avantageux de tomber entre les mains de Dieu qu'entre celles des hommes, choisit la peste. Cet épouvantable fléau emporta 70000 hommes pendant ces trois jours.

D. Que faisait David, à la vue du terrible châtiment que ses péchés avaient attiré sur son peuple?

R. Vêtu d'un cilice et couvert de cendres, David se prosternait devant le Seigneur, et le suppliait de le frapper, lui, seul coupable, mais d'épargner son peuple qui était innocent.

D. Le Seigneur exauça-t-il sa prière?

R. Oui, le Seimeur, dont les oreilles sont toujours attentives aux en s de l'homme penitent, exauça les supplications de David, et ordonna à l'ange exterminateur de s'arrêter.

D. Qui est-ce que David désigna pour lui succéder sur le trône?

R. Son fils Salomon, qu'il avait eu de Bethsabée.

D. A quel age David mourut-il?

R. A l'âge de soixante-dix ans. Il avait régné pendant quarante ans sur Israël (1015 avant J.-C.).

D. Quels monuments de sa piété David a-t-il lais-

sés à la postérité?

R. Les nombreux psaumes qu'il a composés en une

férentes occasions

D. Par quoi Saiomon s'est-11 fast remarquer?

R. Par sa grande magnificence et se: incomparable sagesse.

D. Quelle int l'œuvre la plus grande du règne de

R. Ce fut la construction de temple, à laquelle furent employés 260000 nommes pendant sept années entières.

D. Sur quel modèle le temple fut-il construit ?

R. Sur le modèle du Tabernacle même; il n'y eut que les matériaux les plus précieux qui entrèrent dans cette construction.

di

ch

de

VO

ré

dv

au

de

cc

D

p!

de

D. Où le temple fut-il bâti?

R. Il fut bâti sur le mont Moria, au lieu même où l'obéissance d'Abraham avait été mise à l'épreuve, et où on avait vu l'ange exterminateur remettant son épée dans le fourreau.

D. Quelles étaient les dimensions du temple?

R. Il avait 100 pieds de longueur, 34 de largeur et 50 de hauteur.

D. Qu'est-il dit de la prospérité du règne de Salomon?

Le règne de Salomon fut si tranquille et si prospère, que chacun vivait en paix à l'ombre de sa vigne et de son figuier; les flottes royales se rendaient regulièrement aux pays les plus éloignés et en revenaient chargées de marchandises précieuses, d'épices, de parfums, d'ivoire et d'or.

D. Salomon demeura-t-il toujours fidèle à Dieu?

R. Non; car, se laissant enfler par la prospérité et corrompre par l'amour des plaisirs, il abandonna le Dieu de ses pères, se prosterna devant d'infâmes idoles; il leur éleva des autels et leur bâtit des temples.

D. A quel âge Salomon est-il mort, et quelle a été

la durée de son règne?

R. Salomon est mort à l'âge de cinquante-huit ans, après un règne de quarante ans (975 avant J.-C.).

### SIXIÈME ÉPOQUE.

Depuis la mort de Salomon (975 avant J.-C.), jusqu'à la captivité de Babylone (606 avant J.-C.).

D. Qui est-ce qui succéda à Salomon?

R. Ce fut son fils Roboam, prince crue et tyran.

struit ?; il n'y eut i entrèrent

eu même où 'épreuve, et nettant son

mple? e largeur et

gne de Sa-

et si prosde sa vigne daient régurevenaient ices, de par-

à Dieu?
rospérité et
andonna le
afâmes idoes temples.
quelle a été

te-huit ans, t J.-C.).

J.-C.),

t tyran.

D. Qu'est-ce que les sujets de Roboam lui demandèrent peu après son élévation sur le trône?

R. Ils le supplièrent très-humblement de les décharger d'une partie des impôts qui pesaient sur eux. D. Comment Roboam regutil ce te demande?

R. D'après les conseils de quelques jeunes et arrogants courtisans qu'il avait consultés, il rejeta la demande de ses sujets, et leur dit: "Si mon père vous a frappés avec des verges, mei je vous frapperai avec des scorpions."

D. Quelles furent les suites de cette méprisante

réponse l

R. Dix tribus irritées se soulevèrent, et choisirent Jéroboam pour roi (975 avant J.-C.).

D. Qu'était-ce que Jéroboam?

R. Jéroboam était un des intendants de Salomon. Ayant plusieurs fois conspiré contre la vie du roi, il dut prendre le chemin de l'exil, afin de se soustraire aux châtiments qu'il avait encourus. A la nouvelle de la mort de Salomon, il rentra à Jérusalem, où il suscita des murmures et des mécontentements parmi le peuple.

D. Que fit Roboam en cette circonstance?

R. Il leva une puissante armée, et se disposait à combattre les tribus révoltées, lorsqu'un homme de Dieu, nommé Séméia, l'avertit que ce trouble suscité par Jeroboam n'avait eu lieu qu'en punition des fautes de Salomon. Roboam se désista alors de son entreprise, et se soumit au décret divin.

D. Quels noms prirent les deux royaumes?

R. Les tribus de Juda et de Benjamin, fidèles aux descendants de David, prirent le nom de royaume de Juda; tandis que les dix autres tribus, qui s'unirent à Jéroboam, prirent celui de royaume d'Israël.

D. Que firent les Lévites en cette occasion?

R. Ils s'unirent d'abord aux dix tribus séparées; mais comme Jéroboam ne voulait point leur permettre d'exercer leurs fonctions, ils retournèrent au royaume de Juda.

### ROYAUME D'ISRAEL.

D. Où Jéroboam établit-il la capitale de son royaume?

R. A Sichem, ville située sur la montagne d'Ephraïm, à trente-quatre milles de Jérusalem.

D. Jéroboam persévéra-t-il dans l'adoration du vrai

Dieu?

R. Non; dans la crainte de voir ses sujets retourner à l'obsissance de leur roi légitime, s'ils continuaient d'aller offrir des sacrifices dans le temple de Jérusalem, il fit élever deux autels, y plaça deux veaux d'or, et ordonna qu'on leur rendît les honneurs divins.

D. Comment Jéroboum fut il puni pour son impi-

été?

R. Par la prompte extinction de sa dynastie, qu'il avait etablie si peniblement et si frauduleusement.

D. Quand Jéroboam mourut-il?

R. Jéroboam mourut après un règne de vingt-deux ans (954 avant J.-C.).

D. Quelle fut la conduite des successeurs de Jéro-

boam?

R. Ils vécurent presque tous dans la plus stupide idolâtrie, et finirent leur vie, presque tous aussi, par une mort violente.

D. Qu'était-ce qu'Achab?

R. Achab était fils et successeur d'Amri; il surpassa en impiété et en cruauté tous ses prédécesseurs.

D. Qui est-ce qui encourageait Achab dans ses

mauvais desseins?

R. C'était sa femme Jézabel; elle s'efforça de de troire la vraie religion et d'établir le culte de Baal.

D. Quel prophète illustre le Seigneur suscita-t-il

sous le règne d'Achab?

R. Le prophete Élie, qui fut cruellement persecute par Achab et Jézabel, à cause de la liberte avec laquelle il leur reprochait leurs crimes D. Qu'est-ce qu'Elie annonça à Achab, en punition de son impiété?

R. Il lui annonça qu'il ne tomberait sur la terre ni pluie ni rosée pendant l'espace de trois ans et demi.

D. Que résulta-t-il de cette sécheresse?

R. Une épouvantable famine qui désola le pays.
D. De quel horrible crime Achab se rendit-il coupable?

R. De concert avec Jézabel, il fit mettre à mort un Israélite, nommé Naboth, afin d'avoir sa vigne.

D. Quelle fut la punition de ce crime?

R. Comme Achab se félicitait du succès de sa perfidie, Élie lui annonça de la part de Dieu, qu'en punition de ses crimes, il périrait bientôt d'une mort violente, et que, sous peu, sa race serait entièrement détruite.

D. Quand cette prédiction s'accomplit-elle?

R. Elle s'accomplit deux ans après, dans une terrible bataille qui eut lieu entre l'armée d'Achab et celle de Bénadad, roi de Syrie.

D. Qui est-ce qui succeda à Achab?

R. Ce fut Ochosias, son fils.

D. Quel accident arriva à ce prince, vers le commen-

cement de son règne?

R. Il tomba d'une fenêtre de son palais, et se blessa dangereusement. Voulant connaître les suites de cet accident, il envoya consulter Béelzébub, le dieu d'Accaron. Élie alla au-devant des ambassadeurs, et leur dit de s'en retourner et d'assurer Ochosias, leur maitre, qu'il ne relèverait point de cette maladie.

D. Que fit Ochosias, irrité de cette réponse du pro

phète?

R. Ochosias, irrité, envoya un de ses officiers à la tête de cinquante soldats pour arrêter l'homme de Dieu. Cet officier, lui ayant parlé avec arrogance, fut dévoré par le feu du ciel avec toute sa troupe; un second éprouva le même châtiment, aussi bien que ses soldats.

D. Que fit le troisième officier qui lui fut enveyé? R. Le troisième officier, profitant de l'exemple des

le son roy. d'Ephraïm,

on du vrai

s retourner Intinuaient de Jérusaveaux d'or, divins.

son impi-

astie, qu'il usement.

vingt-deux s de Jéro-

us stupide aussi, par

il surpasesseurs. dans s**e**s

ça de dé e de Baal, uscita-t-il

persecute

deux premiers, se présenta en saluant humblement le prophète, et le pria de venir trouver le roi. Élie, satisfait d'une demande présentée si respectueusement, accéda à ses désirs et se rendit avec lui auprès d'Ochosias, auquel il ne craignit pas de répéter la fatale sentence qu'il avait déjà prononcée contre lui.

D. Que devint ensuite Élie?

R, Comme il était un jour en chemin avec son disciple Élisée, ils furent séparés tout d'un coup l'un de l'autre par des chevaux et un char de feu, dans lequel le saint prophète monta, et de là il fut enlevé au ciel (895 avant J.-C.).

D. Sur qui l'esprit prophétique d'Élie descendit il?

R. Sur Élisée, son disciple, qui ne tarda pas à devenir célèbre dans tout Israël et dans toute la Syrie.

D. Quel fut le personnage célèbre qui voulut profiter du pouvoir miraculeux du prophète?

R. Ce fut Naaman, général des armées de Syrie, lequel était atteint de la lèpre.

D. Comment Naaman obtint-il sa guérison?

R. Il vint avec une suite nombreuse à la porte d'Élisée; celui-ci lui fit dire par son serviteur que, pour être guéri, il devait aller se laver par sept fois dans le Jourdain.

D. Comment Naaman recut-il cette prescription?

R. Il se trouva si offensé de ce qu'il regardait comme un mépris de la part d'Élisée, qu'il s'en serait retourné immédiatement en Syrie, si ses serviteurs ne lui eussent persuadé d'accomplir exactement ce que le prophète demandait de lui. Il alla donc au fleuve du Jourdain, s'y lava par sept fois et fut parfaitement guéri de sa lèpre.

D. Quel fut le successeur d'Ochosias?

R. Ce fut Joram, son frère. Il fit avec succès la guerre à Bénadab, roi de Syrie.

D. A qui Joram fut-il redevable de ce succès?

R. Au prophète Élisée, lequel, par suite de la connaissance surnaturelle qu'il avait de ce qui se passait dans le camp des Syriens, indiqua à Joram le moyen de déjouer les plans de son ennemi. lement le pi. Élie, ectueuse li auprès péter la ntre lui.

son disl'un de as lequel é au ciel

ndit il ? ts à det Syrie. lut pro-

Syrie,

rte d'Ée, pou**r** is dans

ption?
it comrait reurs ne
ce que
fleuve
ement

cès la

? a conassait aoyen D. Que fit Bénadab voyant que c'était Élisée qui traversait tous ses desseins?

R. Il envoya des soldats pour le prendre; mais Dieu, à la demande de son serviteur, les frappa d'aveuglement. Alors Élisée alla au-devant d'eux et leur dit qu'ils s'étaient égarés; puis, feignant de vouloir les remettre en leur chemin, il les mena au milieu de Semanie.

D. Que fit le prophète quand il fut arrivé à Samarie?

R. Il pria le Seigneur d'ouvrir les yeux aux soldats Syriens de Bénadab, afin qu'ils vissent à quels dangers ils se trouvaient exposés. Il intervint ensuite auprès de Joram en leur faveur et leur fit rendre la liberte.

D. Bénadab fut-il apaisé par cet acte de généro-

R. Non; car il assembla aussitôt toutes ses troupes et mit le siége devant Samarie.

D. Comment la ville fut-elle délivrée?

R. La nuit suivante, on crut entendre dans le camp des Syriens le bruit d'une armée innombrable venant au secours de Samarie. Saisis d'épouvante, les Syriens prirent la fuite si précipitamment qu'ils laissèrent dans leur camp une immense quantité de provisions.

D. Qu'est-ce que Joram entreprit ensuite?

R. Il entreprit d'enlever aux Syriens la forteresse de Ramoth de Galaad, qui était tombée en leur pouvoir. Ayant reçu une blessure au combat, il laissa la direction du siége à Jéhu, qu'il établit général de son armée, et retourna à Jezraël.

D. Qu'arriva-t-il ensuite?

R. Jéhu, qui avait été sacré roi par un disciple d'Élisée, marcha sans délai sur la ville de Jezraéi. Joram, quoique blessé, alla au-devant de lui; mais voyant ses vues hostiles, il prit aussitôt la fuite. Ce fut alors que Jéhu lui perça le cœur d'une flèche (884 avant J.-C.).

sort de Jézabel? vainqueur faisait son entrée dans Jezraël, la reine Jézabel crut poavoir se le rendre favorable, et se mit à la fenêtre du palais, parée de tous ses ornements. Mais Jéhu, loin d'être touché de ces démonstrations extérieures, commanda à ses eunuques de la jeter par la fenêtre; son corps fut alors foulé aux pieds des chevaux, puis dévoré par les chiens, suivant la prédiction d'Élie.

av

fu

vi

un

pa

Za

vir

cir

di:

D. Quels furent les trois rois suivants d'Israël?

R. Joachaz, Joas et Jéroboam II. Le règne de ce dernier, qui dura cinquante-un ans, fut remarquable par sa prospérité.

D. Quel fut le prophète qui parut sous le règne de

ces deux derniers princes?

R. Ce fut le prophète Jonas, que le Seigneur envoya à Ninive pour y prêcher la pénitence.

D. Comment Jonas accomplit-il sa mission?

R. J. las, regardant cette importante mission comme de beaucoup supérieure à ses forces, crut pouvoir s'y soustraire en prenant la fuite. C'est pourquoi il s'embarqua pour Tharse, port de mer sur la côte de l'Asie Mineure.

D. Qu'arriva-t-il quand le vaisseau qui portait

Jonas fut sur mer?

Il s'éleva une violente tempête; les matelots épouvantés jugèrent que quelque coupable attirait sur eux la colère du Ciel. On réveilla aussitôt Jonas, qui s'était endormi dans le fond du vaisseau, et on lui recommanda de prier pour qu'on pût échapper à ce pressant danger. Mais comme la tempête continuait, on convint de jeter le sort afin de connaître celui que le Ciel semblait poursuivre: le sort étant tombé sur Jonas, il dit aux matelots qu'ils le jetassent dans la mer, afin que sa mort fût le salut de tous les autres.

D. Jonas périt-il?

R. Non; car un énorme poisson le reçut aussitôt dans son sein, où il demeura trois jours et trois nuits. Pendant tout ce temps, le prophète ne cessait de pleurer sur sa désobéissance et d'implorer la miséricorde de Dieu. Sa prière fut exaucée, et le poisson le rejeta sur le rivage.

dre favoe de tous hé de ces ses eunucorps fut oré par les

sraël ? gne de ce aarquable

règne de neur en-

n? n comme

uvoir s'y oi il s'emde l'Asie

portait

ts épourait sur t Jonas, et on lui per à ce tinuait, re celui t tombé ent dans s autres.

aussitôt is nuits. sait de misériisson le D, Jonas obéit-il alors au commandement qu'il avait reçu de Dieu?

R. Oui, et il se rendit à Ninive. Ses prédications y furent si efficaces que tous les habitants de cette grande ville se couvrirent de cendres et de cilices, et firent une sincère pénitence. Dieu, touché de leur repentir, pardonna aux coupables et épargna la rille.

D. Quels furent les derniers rois d'Israël?

R. Les derniers rois d'Israël ou de Samarie furent Zacharias, Sellum, Manahem, Phacéïa, Phacée et Osée.

D. Que se passa-t-il sous le règne d'Osée?

R. Salmanasar, roi d'Assyrie, investit Samarie, la capitale, et l'emporta d'assaut après trois ans de siége (721 avant J.-C.).

D. Que devinrent les habitants de Samarie?

R. Ils furent dispersés dans les différentes provinces de l'empire assyrien.

D. Combien de temps dura le royaume d'Israël?

R. Le royaume d'Israël dura environ deux cent cinquante ans, pendant lesquels il fut gouverné par dix-neuf souverains.

D. Quel personnage remarquable parut pendant la

captivité des Israélites?

R. Tobie, homme très-vertueux de la tribu de Nephtali, dont l'histoire est rapportée dans la sainte Écriture pour l'instruction des siècles futurs.

#### ROYAUME DE JUDA.

D. Roboam demeura-t-il toujours fidèle à Dieu?

R. Non; quoique humilié pendant quelque temps par le schisme que sa conduite téméraire avait occasionné, Roboam ne tarda pas à abandonner le Dieu de ses pères, et tomba même dans l'idolâtrie.

D. Comment fut-il puni pour ses crimes ?

R. Dieu le livra à Sésac, roi d'Égypte, qui s'empara le Jérusalem et pilla les trésors du temple et ceux du palais royal (971 avant J.-C.).

se par

I

mo

sins

pell

hor

tan prè

pèr

mei

gra

cris

nai

en !

sur-

pen

mor

idol

de J

apr

ans

D

R

gran

 $\Gamma$ 

R

Ι

R

I

F

F

D. Combien de temps Roboam règna-t-il?

R. Dix-copt ans.

D. Quel fut le successeur de Roboam?

R. Ce fut son fils Abia, qui se distingua par la victoire qu'il remporta sur Jéroboam.

D. Donnez quelques détails sur cette victoire.

R. Jéroboam marcha contre ce prince à la tête de 800000 hommes, tous pleins de détermination et de courage; mais, comme Abia n'en avait que 400000 à opposer à une si formidable armée, il supplia humblement le Seigneur de lui venir en aide. Sa prière fut exaucée: cinq cent mille hommes de Jéroboam restèrent sur le champ de bataille.

Ce nombre de tués et de blessés dans une bataille, est le plus considérable dont il soit fait mention dans les annales de l'histoire, tant ancienne que moderne.

D. Quel fut le successeur d'Abia?

R. Ce fut Asa, son fils, qui régna 41 ans.

D. Par qui le pays fut-il attaqué peu de temps après

l'avénement d'Asa?

R. Par Zara, roi d'Éthiopie, qui s'était avancé à la tête d'un million de soldats. Mais Asa, ne mettant sa confiance qu'en Dieu, marcha contre ce prince, fit éprouver une déroute complète à sa nombreuse armée, dont il fit un horrible carnage.

D. Qui est-se qui succéda à Asa?

R. Ce fut son tils Josaphat, prince aussi distingué par ses vertus que par les qualités qui font le grand roi (914 avant J.-C.).

D. Quel fut le successeur de Josaphat?

R. Ce fut son fils Joram. Ce prince, entraîné par les conseils de la perfide Athalie, enveloppa dans un massacre général ses six frères et plusieurs des b mes les plus éminents de son royaume.

D. Qui est-ce qui succéda à Joram ?

R. Ce fut son fils Ochosias, qui hérita aussi de tous les vices de son père.

ui s'empara ple et ceux

il?

par la vic-

ctoire.

la tête de ation et de que 400000 pplia hum-

Sa prière roboam res-

ne bataille, ention dans e moderne.

emps après

avancé à la ne mettant e prince, fit nbreuse ar-

i distingué it le grand

ntraîné par pa dans un rs d**es b** 

ussi de tous

D. Comment Ochosias mourut-il?

R. Ochosias fut tué par Jéhu, dans le temps où il se trouvait avec l'idolâtre Joram, roi d'Israël, son parent.

D. Qui est-ce qui s'empara du pouvoir, après la

mort de ce prince?

R. Ce fut sa mère, l'impie Athalie.

D. Comment Athalie traita-t-elle les enfants d'Ocho-

sias, ses petits-fils?

R. Elle ordonna qu'ils fussent tous mis à mort. Cependant Joas, âgé seulement d'un an, fut sauvé de cet horrible massacre, et caché dans le temple par sa tante Josabeth, sœur d'Ochosias et épouse du grandprêtre Joïada.

D. Comment Joas monta-t-il sur le trône de son

père?

R. Un jour de grande fête. le grand-prêtre Joïada expliquait au peuple, assemblé dans le temple, commen. Joas avait échappé à la fureur d'Athalie, sa grand'mère. A cette nouvelle, la multitude éclata en cris de joie, et proclama roi ce jeune prince, qui venait d'atteindre sa septième année.

D. Que fit Athalie, en entendant les cris du peuple?

R. A ce bruit, Athalie courut au temple; mais elle en fut repoussée par les soldats, qui la massacrèrent sur-le-champ (878 avant J.-C.).

D. Comment Joas gouverna-t-il la nation?

R. Joas gouverna paisiblement et religieusement pendant la vie du grand-prêtre Joïada; mais, après la mort de ce vertueux pontife, il rétablit le culte des idoles, et fit même lapider Zacharie, fils et successeur de Joïada, qui lui avait reproché ses crimes.

D. Comment Joas finit-il sa vie?

R. Il fut tué dans son lit par ses propres serviteurs, après un désastreux et trop long règne de quarante ans (839 avant J.-C.).

D. Qui est-ce qui succéda à Joas ?

R. Ce fut son fils Amasias. Ce prince enflé par une grande victoire qu'il avait remportée sur une armée

d'Iduméens, forte de 300000 hommes, entreprit de réduire les dix tribus sous sa domination.

D. Quel résultat Amasias obtint-il dans cette entre-

prise?

R. Il fut défait par le roi d'Israël, qui marcha sur Jérusalem, dont il démolit une partie des murailles et pilla les trésors publics.

D. Comment Amasias mourut-il?

R. Après un règne de vingt-neuf ans, Amasias périt dans une conspiration, suscitée par suite des nombreux désastres qu'il avait lui-même occasionnés à son royaume, pendant les dernières années de sa vie (810 avant J.-C.).

D. Quel fut le successeur d'Amasias?

R. Ce fut son fils Osias. La cinquante-deuxième année de son règne, ce prince ayant eu la présomption d'offrir lui-même de l'encens dans le temple, fut frappé d'une lèpre hideuse; ce qui l'obligea d'abdiquer en faveur de son fils Joathan.

D. Quelle fut la conduite de Joathan?

R. Joathan fut un prince sage et fidèle. Il se rendit agréable à Dieu par sa pieté, et utile au peuple par la sagesse de son gouvernement.

D. Qui est-ce qui succéda à Joathan?

R. Ce fut son fils Achaz, qui surpassa tous ses prédécesseurs en impiété. Il fit fermer le temple du Seigneur, abolit les sacrifices, et éleva même des autels en l'honneur des dieux des Syriens.

D. Comment Achaz fut-il puni de son impiété?

R. Par les fréquentes incursions des rois d'Israël et de Syrie, qui ravagèrent son royaume et emmenèrent 200000 de ses sujets à Samarie.

D. Que fit Achaz, pour s'opposer aux incursions de

ses ennemis?

- R. Il sollicità une honteuse alliance auprès de Théglatphalasar, roi d'Assyrie, lequel envahit le royaume d'Israël et emmena un grand nombre de Juifs orifi dispersa dans tout son empire.
  - D. Achaz survécut-il longtemps à cet événement ?
  - R. Non, car le Seigneur, irrité de son impiété, le

ntreprit de

cette entre-

marcha sur murailles et

Amasias péite des nomionnés à son sa vie (810

te-deuxième la présomptemple, fut igea d'abdi-

. Il se rene au peuple

tous ses prénple du Seie des autels

mpiété? rois d'Israël 16 et emme-

ncursions de

près de Théle royaume Juifs an'il

neme**nt †** impiété, le retira de cette vie, dans la 36e année de son âge, la 16e de son règne (726 avant J.-C.).

D. Qui est-ce qui monta sur le trône après Achaz?

R. Ce fut son fils Ézéchias. Ce prince, animé d'une piété extraordinaire, fit fleurir de nouveau la religion et la vertu dans tout son royaume.

D. Ézéchias paya-t-il, comme son père, le tribut

imposé par le roi d'Assyrie?

R. Non; car, saisi d'une louable indignation, il refusa de payer ce tribut si odieux, et résolut même de secouer le joug des Assyriens.

D. Quel fut le résultat de ce refus?

R. Sennachérib, roi d'Assyrie, envahit le pays d'Israël à la tête d'une puissante armée; il s'empara de plusieurs des villes fortifiées et contraignit Ézéchias à acheter la paix moyennant un prix énorme.

D. La paix, ainsi achetée, fut-elle de longue durée? R. Non, car Sennachérib, infidèle à sa foi jurée,

assiégea Jérusalem peu de temps après.

D. Que fit Ézéchias dans cette conjoncture?

R. Il alla au temple, et conjura le Seigneur de préserver son peuple de l'épée des Assyriens. L'ardente prière d'Ézéchias fut exaucée, car Dieu envoya un ange exterminateur qui fit périr 185000 hommes de l'armée ennemie.

D. Cette marque de protection de la part du Seigneur, contribua-t-elle à la délivrance de Jérusalem?

R. Oui, car Sennachérib, épouvanté, s'enfuit aussitôt avec le reste de son armée à Ninive, où, peu de temps après il fut égorgé par ses enfants, dans le temple même de son idole.

D. Combien de temps Ézéchias régna-t-il?

R. Ézéchias régna vingt-neuf ans.

D. Quel fut son success our?

R. Ce fut son fils Manassès. Pendant le règne de ce dernier, l'idolâtrie fut publiquement professée, les plus abominables pratiques furent en honneur, et Jérusalem fut remplie du sang d'innocentes victimes.

D. Quelle fut la plus éminente victime de la cruau-

té de Manassès ?

R. Ce fut le prophète Isaïe, lequel, suivant une tradition des Juifs, fut scié par le milieu du corps par les ordres du tyran; et cela, parce qu'il avait eu le courage de lui reprocher ses crimes énormes (681 avant J.-C.).

D. De quels châtiments Manassès fut-il frappé, en

punition de ses crimes?

R. Son royaume fut envahi par l'armée d'Asar-Hardon, roi d'Assyrie. Quant à lui, il fut fait prisonnier, chargé de chaînes et emmené captif à Babylone.

D. Quel effet ces châtiments produisirent-ils sur

Manassès?

R. Ils lui arrachèrent des larmes de repentir. Il déplora alors les maux de son règne; et, afin de pouvoir mieux témoigner la sincérité de son chagrin, il demanda à être rétabli dans une position qui le mît à même de réparer le mal qu'il avait fait précédemment. Ses prières furent exaucées, et il fut réintégré dans son royaume.

D. Que fit Manassès après être remonté sur le trô-

ne?

R. Il s'appliqua de toutes ses forces à détruire l'idolâtric, et à rétablir le culte du vrai Dieu dans toute sa pureté et son premier éclat.

D. Quel est l'événement remarquable qui eut lieu,

vers la 41e année du règne de Manassès?

R. Ce fut la levée du siège de Béthulie par une pieuse femme nommée Judith.

D. Comment Judith exécuta-t-elle son dessein?

R. Après s'être parée de ses plus riches vêtements. Judith se rendit au camp du général assyrien; celuici, gagné par ses paroles pleines de sagesse, lui assigna une tente à part, donna ordre de pourvoir abondamment à tout ce dont elle pourrait avoir besoin, et lui accorda la liberté d'entrer dans le camp et d'en sortir aussi souvent qu'il lui plairait.

D. Comment Judith usa-t-elle de cette liberté ?

R. Chaque nuit, Judith allait dans la vallée de Béthulie prier le Seigneur de lui donner la force nécessaire pour l'exécution de son dessein. ivant une du corps lavait eu rmes (681

f**rap**pé, en

Asar-Harrisonnier, rlone. ent-ils sur

entir. Id in de pouhagrin, il ui le mît précédemut réinté-

sur le trô-

truire l'ilans toute

out lieu,

par une

sein?
tements,
n; celuilui assipir abonbesoin,
p et d'en

té ! ée de Béce nécesD. Qu'arriva-t-il le soir du quatrième jour?

R. Holopherne donna, en l'honneur de Judith, un festin somptueux à tous les officiers de son armée. Le repas fini, et les officiers s'étant retirés, Holopherne, accablé de sommeil et d'ivresse, fut porté sur son lit.

D. Que fit Judith en ce moment?

R. Elle supplia le Seigneur, les yeux baignés de larmes, de fortifier son faible bras et de favoriser ses efforts. Elle s'approcha alors du lit, saisit l'épée du fier Assyrien, et, de deux coups, lui trancha la tête.

D. Que fit ensuite Judith?

R. Elle donna la tête d'Holopherne à sa servante, qui se tenait en dehors de la tente; puis, traversant le camp, comme elle avait coutume de le faire chaque jour, elle se rendit à la ville, où elle fut reçue avec de grandes démonstrations de joie par tous les habitants.

D. Que firent les habitants de Béthulie, dès que le

jour commença à paraître?

R. Ils fondirent sur les Assyriens; ceux-ci, apprenant la mort de leur général, s'enfuirent précipitamment, abandonnant une immense butin à leurs vainqueurs.

D. Combien de temps Manassès régna-t-il?

R. Manassès régna cinquante-cinq ans. C'est le plus long règne dont il soit fait mention dans l'histoire du peuple juif.

D. Quel fut le successeur de Manassès?

R. Ce fut son fils Amon. Ayant imité l'impiété, mais non le repentir de son père, il fut assassiné par ses officiers, après un malheureux règne de deux ans.

D. Quel fut le successeur d'Amon?

R. Ce fut son fils, le célèbre Josias, un des plus sages et des plus vertueux roi de Juda.

D. Quel fut le principal objet de ses soins?

R. Ce fut de détruire l'idolâtrie et de faire fleurir le vraie religion dans tout le royaume. D. Par qui le pays fut-il attaqué, sous le règne de Josias?

R. Par Néchao, roi d'Égypte, qui défit les Juiss dans une bataille désespérée, livrée au pied du mont Carmel, et dans laquelle Josias sut blessé mortellement (610 avant J.-C.).

D. Quel fut le successeur de Josias?

R. Če fut son fils Joachas. Après un règne de trois mois, il fut détrôné par Néchao, qui mit son frère Joachim à sa place.

D. Quel est le grand prophète qui parut sous le

règne de Joachim?

R. Ce fut le prophète Jérémie. Il menaça le roi et le peuple des plus grands châtiments, s'ils n'abandonnaient aussitôt leurs dérèglements et s'ils ne s'efforçaient d'apaiser la colère de Dieu par un repentir sincère.

D. Quel effet ces prophéties produisirent-elles sur

le roi?

R. Elles excitèrent son mécontentement à un tel point que, s'étant emparé du livre qui les contenait, il le déchira et le jeta au feu.

D. Que fit Jérémie à cette nouvelle?

R. Sur l'ordre de Dieu, il écrivit les mêmes prophéties dans un autre livre, et ajouta même de nouvelles menaces aux premières.

D. Quand ces prophéties s'accomplirent-elles?

R. Elles s'accomplirent presque aussitôt après, lorsque Nabuchodonosor II, surnommé le Grand, mit le siége devant Jérusalem. Il s'empara de la ville, réduisit Joachim en servitude, l'emmena à Babylone avec plusieurs princes et bon nombre de jeunes gens appartenant à des familles distinguées; parmi ces derniers se trouvait le prophète Daniel (606 avant J.-C.).

D. Joachim supporta-t-il longtemps cet état de cap-

tivité?

R. Non, car trois ans s'étaient à peine écoulés qu'il essaya de se révolter contre le roi d'Assyrie; mais ses efforts furent sans succès, et il tomba entre les

règne de

les Juifs du mont mortelle-

ne de trois son frère

t sous le

a le roi et abandonle s'efforrepentir

-elles sur

à un tel contenait,

mes pro-

lles?
ot après,
rand, mit
la ville,
Babylone
nes gens
armi ces
06 avant

it de capulés qu'il

ie; mais ntre les mains des Chaldéens, qui lui firent subir le juste châtiment de ses crimes.

D. Quel fut le successeur de Joachim?

R. Ce fut son méchant fils Jéchonias. Après un court règne de trois mois seulement, il fut emmené captif à Babylone avec 10000 de ses sujets.

D. Qui fut placé sur le trône par Nabuchodonosor,

après la défaite de Jéchonias?

R. Ce fut Sédécias oncle du dernier roi. Il se rendit odieux à tout le pouple, par le dérèglement de ses mœurs et par son impiété.

D. Que fit Sédécias, la neuvième année de son règne? R. Il se révolta contre le roi de Babylone. Celui-ci marcha contre la Judée avec une puissante armée, et bloqua Sédécias dans Jérusalem.

D. Quelle fut l'issue de ce siège de Jérusalem?

R. La ville fut prise de force, après une courageuse résistance de trois ans (588 avant J.-C.).

D. Quel fut le sort de Sédécias?

R. Après lui avoir crevé les yeux, on le chargea de chaînes, et on l'emmena captif à Babylone.

D. Qu'arriva-t-il à la ville de Jérusalem, ainsi qu'à

tous ses habitants?

R. Les murailles furent démolies, le temple fut brûlé, et tous les habitants furent transportés à Babylone, à l'exception seulement des laboureurs les plus pauvres, nécessaires pour cultiver la terre.

D. Que devint l'arche d'alliance?

R. Elle fut cachée par le prophète Jérémie dans une caverne du mont Nébo.

D. Combien de temps a duré le royaume de Juda? R. Il a dure 387 ans, pendant lesquels il a été gou-

verné par vingt souverains.

# SEPTIÈME ÉPOQUE.

Depuis la destruction de Jérusalem (538 avant J.-C.), jusqu'au règne de Séleucus (187 avant J.-C.).

D. Qui fut désigné par Nabuchodonosor, pour gou-

verner la Judée?

R. Ce fut Godolias, un des officiers; mais il fut assassiné au milieu d'un festin, par Ismaël, homme remuant de la tribu de Juda.

D. Que firent les peuples, craignant la vengeance

de Nabuchodonosor?

R. Ils s'enfuirent en Égypte, contre l'avis de Jérémie, qui les assurait qu'il ne leur arriverait rien de fâcheux s'ils restaient dans le pays, et qu'au contraire, ils périraient tous s'ils passaient en Égypte.

D; Comment la prédiction de Jérémie fut-elle ac-

complie?

R. Nabuchodonosor, ayant peu après déclaré la guerre au roi d'Égypte, s'empara de ses états, défit entièrement ses armées et fit massacrer tous les Juifs qui étaient dans le pays.

D. Comment furent traités les Juiss qui furent me-

nés en captivité?

R. Ils furent traités avec beaucoup de bonté par le monarque babylonien. Il leur permit même de vivre selon leur loi, et leur donna des gouverneurs de leur propre nation.

D. Quels sont les personnages les plus célèbres de

la captivité?

R. Parmi les personnages les plus célèbres de la captivité, on remarque Daniel, Ananias, Azarias, Misaël, Susanne, Ézéchiel, Zorobabel, Esther et Mardochée.

D. Comment Daniel et ses trois compagnons furentils traités?

R. Sur l'ordre du roi, Daniel et ses trois compagnons, Apanias, Azarias et Misaël furent choisis,

ais il fut I, bomme

engeance

vis de Jétit rien de contraire,

ut-elle ac-

léclaré la tats, défit les Juifs

urent me-

nté par le e de vivr**e** s de leur

lèbres d**e** 

res de la Azarias, r et Mar-

ns fur**ent**-

choisis,

parmi leurs compagnons de captivité, pour être instruits dans la langue et les mœurs des Chaldéens.

D. Comment Dieu les récompensa-t-il de leur fidé-

lité à son service?

R. Il leur donna une sagesse si remarquable que le roi leur confia plusieurs des places les plus importantes de son royaume.

D. A quel épreuve fut mise leur fidélité?

R. Quelques chefs des Babyloniens, jaloux de la confiance que le roi avait dans ces étrangers, entre-prirent de les perdre. Pour cet effet, ils conseillèrent à Nabuchodonosor de condamner au feu tous ceux de ses sujets qui n'adoreraient pas sa statue, sachant bien que ces vertueux jeunes Hébreux ne consentiraient jamais à un tel acte d'impiété.

D. Que résulta-t-il de cet acte de jalousie?

R. Le roi, irrité du refus des jeunes Hébreux, ordonna qu'ils fussent jetés, pieds et mains liés, dans une fournaise ardente; mais le Seigneur, toujours attentif à ce qui regarde ses fidèles serviteurs, leur envoya aussitôt un ange, qui brisa leurs liens et les soulagea par une brise rafraîchissante, tout en marchant avec eux au milieu des flammes qui les environnaient de toutes parts.

D. Daniel ne fut-il pas éprouvé à son tour?

R. Daniel ayant constamment refusé de participer à l'idelâtrie des Babyloniens, fut jeté dans la fosse aux lions. Le roi, ayant appris que ces animaux n'avaient fait aucun mal à Daniel, fit jeter dans la même fosse les ennemis du saint prophète, et ils furent à l'instant dévorés.

D. Comment Daniel se rendit-il encore célèbre à la cour?

R. Il expliqua à Nabuchodonosor un songe extraordinaire qu'il avait eu, et par lequel Dieu faisait connaître à ce vaniteux monarque, qu'en punition de son orgueil, il serait chassé de la société des hommes et changé en bête pendant l'espace de sept ans.

D. Quelle célèbre interprétation Daniel donna-t-il

dans une autre circonstance?

R. Il expliqua à Balthasar le sens de trois mots mystérieux, que ce prince avait vu écrire par une main miraculeuse sur les murailles de son appartement, pendant un festin qu'il donnait à tous ses courtisans.

 $\mathbf{P}\mathrm{e}$ 

fav

nic

ro

pr.

d'

de

Pł

ru

te

ha

cł

u

D. Quelle est la femme remarquable qui se trouvait

parmi les captifs?

R. C'était Susanne, juive d'une beauté extraordinaire, et qui avait été élevée par ses parents dans la crainte de Dieu et l'amour de la vertu.

D. Que sait-on d'Ezéchiel?

R. Éz chiel était le troisième des quatre grands prophètes; il prophétisa pendant vingt ans. Il fut mis à mort par un prince de sa nation, auquel il avait reproché son idolâtrie.

D. Combien de temps dura la captivité?

R. Elle dura soixante-dix ans; au bout desquels Cyrus, qui était alors roi de Perse, publia un édit par lequel il permettait aux Juiss de rentrer dans leur pays et de rebâtir le temple.

D. Tous les Juifs profitèrent-ils de cette permis-

sion?

R- Non, car plusieurs s'établirent dans les différentes provinces de la Perse.

D. Par qui les Juifs furent-ils reconduits en Judée

après leur captivité?

R. Par Zorobabel, prince de la famille de David.

D. Quel était le nombre des Juiss qui revinrent de la captivité?

R. Environ 44000.

D. Quelle fut la première entreprise des Juifs, après

leur retour de la captivité?

R. Ce fut la reconstruction du temple, qu'ils exécutèrent malgré les continuelles oppositions de leurs ennemis. Cet édifice fut enfin terminé, et la dédicace s'en fit avec une grande solennité (515 avant J.-C.).

D. Quelle fut la conduite des Juifs après leur retour

de la captivité?

R. Délivrés de la captivité de Babylone, les Juifs renoncèrent pour jamais à l'idolâtrie, qui leur avait ctiré un si terrible châtiment.

vis mots une main artement, urtisans. trouvait

xtraordidans la

e grands . Il fut el il avait

desquels édit par ans leur

permis-

les diffé-

n Judée

David. nrent de

fs, après

s **e**xécule leurs lédicace t J.-C.). r retour

es Juifs or avait D. Qu'arriva-t-il aux Juifs qui étaient restés en Perse?

R. Ils furent cruellement persécutés par Aman,

favori du roi Assuérus.

D. Par qui les Juiss furent-ils délivrés de la tyrannie d'Aman?

R. Par Esther, nièce de Mardochée et épouse du roi Assuérus.

D. Quel fut le sort d'Aman?

R. Il fut pendu à la potence même qu'il avait fait préparer pour Mardochée.

D. Qu'était-ce que Néhémie?

R. Néhémie était un vertueux Israélite, qui obtint d'Artaxerxès l'autorisation de reconstruire les murs de Jérusalem.

D. Quel est le grand conquérant qui fit son entrée

à Jérusalem, 332 ans avant J.-C.?

R. C'est Álexandre le grand, fils et successeur de Philippe, roi de Macédoine.

D. Dans quelle intention Alexandre alla-t-il à Jé-

rusalem?

R. Alexandre s'avança vers Jérusalem dans l'intention de livrer la ville au pillage, parce que les habitants avaient refusé de fournir son armée de provisions, pendant le siége de Tyr.

D. Alexandre exécuta-t-il son projet?

R. Non; car, à la vue de Jaddus, qui venait à sa rencontre, revêtu de ses ornements pontificaux, il changea tellement de dessein qu'il demanda au grand-prêtre de l'accompagner dans le temple, afin d'y offrir un sacrifice pour le succès de ses armes.

D. Comment l'empire d'Alexandre fut il partagé

après sa mort?

R. Il fut partage entre quatre gouverneurs royaux. D'après ce partage, Séleucus devint maître de la Syrie et de la Judée.

## HUITIÈME ÉPOQUE.

Depuis le règne de Séleucus Philopator (187 avant J.-C.), jusqu'à la naissance de J.-C.

D. Quel fut le sort des Juifs, sous les rois de Syrie?

con

 $\mathbf{m}$ 

col

ma

qu

CO

fut

R. Les Juifs furent assez tranquilles, jusque sous le règne de Séleucus Philopator. Mais ce dernier roi, ayant appris d'un méchant homme, nommé Simon, que des sommes considérables d'argent étaient déposées dans le trésor du temple, chargea Héliodore de s'en emparer.

D. Héliodore parvint-il à s'emparer du trésor?

R. Non; car, comme il entrait dans le temple, il fut arrêté et terrassé par un cavalier superbement vêtu, tandis que deux anges, sous la forme de deux jeunes hommes, le frappaient violemment de verges.

D. Comment les Juis furent-ils traités par Antio-

chus Epiphane?

R. Ils furent traités d'une manière bien cruelle. Sur un simple soupçon, ce prince barbare marcha avec son armée sur Jérusalem; et, après s'être emparé de la ville, il massacra 80000 de ses habitants, fit 40000 prisonniers, et en vendit un très-grand nombre d'autres comme esclaves aux pays voisins (168 avant J.-C.).

D. Quelles furent les plus illustres victimes de la

cruauté d'Antiochus?

R. Ce fut d'abord le saint vieillard Eléazar, qui préféra perdre la vie plutôt que de feindre de manger des viandes défendues; puis les sept frères Machabées, qui montrèrent un courage admirable au milieu des tourments qu'on leur fit subir.

D. Comment les Juiss furent-ils délivrés de la ty-

rannie d'Antiochus?

R. Par le courage de Mathathias et de ses cinq enfants. Ils résolurent de venger, par un appel aux armes, l'honneur de leur religion et la cause de leur pays (167 avant J.-C.).

D. Que sait-on des exploits de Judas Machabée?

187 avant

is de Syrie? jusque sous dernier roi, nmé Simon, aient dépoéliodore de

trésor?
temple, il
aperbement
ne de deux
de verges.
par Antio-

en cruelle. re marcha l'être empabitants, fit and nombre (168 avant

imes de la

léazar, qui e de manfrères Manirable au

es de la ty-

es cinq enappel aux se de leur

chabée ?

R. Quoiqu'il n'eût sous ses ordres que des forces relativement très-faibles, il attaqua hardiment les armées que le roi de Syrie envoyait successivement contre lui, et les vainquit dans plusieurs engagements.

D. Comment Judas Machabée mourut-il?

R. Il fut tué dans une bataille désespérée, livrée contre une armée nombreuse de Syriens, que commandait Bacchides.

D. Qui est-ce qui succéda à Judas Machabée, dans le

commandement de l'armée des Juifs?

R. Ce fut son frère Jonathas. Il vengea la mort prématurée de Judas, et obligea les Syriens d'évacuer le pays.

D. Quel fut le successeur de Jonathas?

R. Ce fut Simon, cinquième et dernier des héroïques enfants de Mathathias.

D. Quels furent les plus remarquables parmi les

successeurs de Simon?

R. Ce fut l'abord Jean Hircan, son fils, qui gouverna le peuple pendant trente ans; puis Aristobule II, qui détrôna son frère et implora contre lui le secours des Romains. Ayant ensuite refusé de se soumettre à la décision de Pompée, général romain, il fut fait prisonnier et emmené à Rome, afin d'orner le triomphe de son vainqueur.

D. Quel fut le premier étranger qui porta le sceptre

en Judée?

R. Ce fut Hérode, Iduméen de naissance. Il obtint du sénat romain un décret qui lui conférait le titre de roi de Judée (40 avant J. C.).

D. Quel est le grand événement qui arriva sous le

règne d'Hérode?

R. C'est la naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, laquelle eut lieu le 25 Décembre, 4004 ans après la création du monde.

#### NOUVEAU TESTAMENT.

D. En quel état était le monde, à la venue du Messie? l'e

en M

D:

et de

81

de m

d€

21

le

t€

R. A la venue du Messie, le monde jouissait d'une paix universelle, sous la domination romaine; et toutes les nations de la terre, à l'exception de la nation juive, étaient ensevelies dans la plus profonde idolâtrie.

D, N'y avait-il pas alors une attente générale de

quelque grand personnage?

R. Oui; les écrivains païens assurent que la croyance se répandait parmi les peuples, qu'un souverain viendrait de l'Orient, et qu'il soumettrait l'univers à son empire.

D. Quel était ce grand souverain?

R. Le Messie, qui avait été promis aux patriarches et annoncé par les prophètes.

D. Qui est-ce qui fut choisie pour être la mère du

Messie?

R. Ce fut une vertueuse vierge de la tribu de Juda, nommée Marie.

nommée Marie.
D. Comment l'ange salua-t-il la très-sainte Vierge?
R. L'ange salua Marie par ces mots: "Je vous salue,

ô pleine de grâces, le Seigneur est avec vous; vous êtes bénie entre toutes les femmes."

D. Comment la très-sainte Vierge donna-t-elle son consentement?

R. Marie donna son consentement au grand mystère de l'Incarnation, par ces simples mots: "Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole."

D. Que se passa-t-il, dès que Marie eut donné son

consentement?

R. Le Fils de Dieu, la seconde personne de la Très-Sainte Trinité, s'incarna dans le sein virginal de Marie.

D. Où demeurait la très-sainte Vierge?

R. A Nazareth, ville de Galilée.

D. Où naquit le Sauveur du monde?

R. A Bethléem, petite ville de la tribu de Juda.

D. Par quelle circonstance la très-sainte Vierge et

saint Joseph étaient-ils allés à Bethléem?

R. Ils allèrent à Bethléem, pour obéir à un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait que chacun se fit enregistrer dans la ville de ses ancêtres. Or, comme Marie et Joseph descendaient de la famille royale de David, ils se rendirent à Bethléem.

D. Où Marie et Joseph se retirèrent-ils, en arrivant

à Bethleem?

venue du

ssait d'une

e; et toutes

ttion juive,

rénérale de

ue la croy-

souverain

l'univers à

patriarches

la mère di

u de Juda,

te Vierge?

vous salue,

ous; vous

i-t-elle son

rand mys-

s: "Voici

elon votre

donné son

e la Très-

de Marie.

olâtrie.

R. Comme toutes les hôtelleries étaient remplies, et afin de se procurer un abri contre les intempéries de la saison, ils se réfugièrent dans une pauvre étable, située à l'extrémité de la ville. C'est là qu'au milieu de la nuit du 25 décembre, l'immaculée vierge Marie mit au monde son divin Fils; elle l'enveloppa ensuite de langes, et le coucha dans une crèche.

D. A qui la naissance du Messie fut-elle d'abora

annoncée?

R. A de simples bergers qui veillaient à la garde de leurs troupeaux, dans les plaines de Bethleem.

D. Qu'est-ce que les bergers entendirent en même

temps?

R. Ils entendirent une troupe d'anges, qui chantaient: "Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté."

D. Que firent alors les bergers?

R. Ils allèrent à Bethléem; y ayant trouvé le divin Enfant, ils se prosternèrent et l'adorèrent.

D. Quand le divin Enfant fut-il circoncis?

R. Ce fut le huitième jour après sa naissance; il reçut le nom adorable de Jésus.

D. Par qui Notre-Seigneur fut-il adoré, douze jours

après sa naissance?

R. Par trois hommes savants et puissants, nommés Mages, lesquels, guidés par une étoile miraculeuse, rinrent de l'extrémité de l'orient, pour adorer le roi des Juis nouvellement né.

D. Que se passa-t-il quand les Mages arrivèrent à

Jérasalem ?

R. A peine les Mages furent-ils arrivés à Jérusalem, que l'étoile disparut. Pensant alors qu'ils étaient au terme de leur voyage, ils s'enquirent où était le roi nouvellement ne: "Où est le roi des Juifs qui vient de naître? dirent-ils, car nous avons vu son étoile en orient, et nous sommes venus l'adorer."

D. Que fit Hérode, en apprenant cette nouvelle?

R. Il assembla les docteurs de la nation et leur demanda où devait naître le Christ. " A Bethléem de Juda, répondirent-ils."

D. Que fit Hérode après cette réponse?

R. Il congédia les Mages, après seur avoir expressément recommandé de revenir aussitôt qu'ils auraient trouvé l'Enfant, parce qu'il voulait lui aussi aller l'adorer.

D. Qu'arriva-t-il dès que les Mages furent sortis de Jérusalem?

R. A peine les Mages étaient-ils hors de Jérusalem, que l'étoile miraculeuse leur apparut de nouveau; elle alla encore au-devant d'eux, jusqu'au moment où elle s'arrêta sur le lieu où était couché le divin Enfant.

D. Les Mages revinrent-ils vers Hérode?

R. Non; car, ayant été avertis par un ange de ne pas retourner à Jerusalem, ils s'en allèrent dans leur pays par un autre chemin.

D. Que fit Hérode, voyant que les Mages ne reve-

naient pas?

R. Il ordonna qu'on massacrât tous les enfants mâles de deux ans et au-dessous, dans Bethléem et les environs, espérant, par ce moyen, faire périr l'Enfant Jésus.

D. Comment le divin Enfant échappa-t-il à la mort?

R. Un ange apparut à saint Joseph pendant son sommeil, lui ordonna de se lever, de prendre l'Enfant et sa mère et de s'enfuir en Egypte.

D. Combien de temps la sainte Famille demeura-t-

elle en Egypte?

R. Environ sept ans; après ce temps, elle revint à Nazareth.

à Jérusails étaient ù était le Juifs qui u son étoi-"

nouvelle? n et leur Bethléem

ir express auraient ussi aller

t sortis de

érusalem, nouveau; moment le divin

ge de ne dans leur

ne reve-

fants måem et les l'Enfant

la mort ? dant son l'Enfant

meurn-t-

revint à

D. Que fit Notre-Seigneur, a l'âge de douze ans?

R. Il alla à Jérusalem célébrer la fête de Pâque Quand le temps de la fête fut passé, il demeura à Jérusalem, tandis que ses parents, le croyant avec ceux de leur parenté, s'en retournaient sans inquiétude à leur logis.

D. Que firent la très-sainte Vierge et saint Joseph, quand ils s'aperçurent que Jésus n'était pas en leur

compagnie?

R. Ils revinrent à Jérusalem, pénétrés de la plus vive affection, et y cherchèrent leur divin Fils avec le plus grand soin. Le troisième jour, enfin, ils le trouvèrent dans le temple, conversant avec les docteurs et les étonnant par la sagesse de ses paroles.

D. Que fit Notre-Seigneur, après être sorti du tem-

nle?

R. Il retourna avec ses parents à Nazareth, et il leur était soumis.

D. Que fit Notre-Seigneur, à l'âge de 30 ans?

R. Il alla au fleuve du Jourdain, et y fut baptisé par saint Jean-Baptiste.

D. Qu'arriva-t-il au moment où Notre-Seigneur re-

cevait le baptême?

R. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe, et une voix venant du ciel fit entendre ces paroles: "Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances."

D. Où alla Notre-Seigneur, après son baptême?

R. Il se retira dans le désert, où il passa quarante jours et quarante nuits dans le jeûne et dans la prière; il permit ensuite au démon de le tenter.

D. Que fit Notre-Seigneur, après sa sortie du désert?

R. Il retourna au Jourdain, et choisit ses premiers disciples: André, Pierre, Jacques et Jean.

D. Où alla Notre-Seigneur avec ses disciples?

R. A Cana, en Galilee; là, sur la demande de sa très-sainte Mère, il changea miraculeusement l'eau en vin.

D. Comment peut-on diviser la vie publique de Notre-Seigneur?

R. En trois parties: la première comprend les miracles qu'il opéra pour prouver la divinité de sa mission; la deuxième, les paraboles dont ils se servait pour inculquer le sentiment de la vertu; et la troisième, les souffrances qu'il endura pour l'expiation des péchés des hommes.

lié

teri

tar

ve1

pan

gne

cor

vot

pri

que

VOS

un

de.

di

D. Où demeurait ordinairement Notre-Seigneur,

pendant sa vie publique?

R. Il demeurait à Capharnaum, ville située sur le bord occidental du lac de Genézareth.

D. Quels miracles Notre-Seigneur opéra-t-il à Ca-

pharnaum?

R. Il délivra la belle-mère de saint Pierre d'une fièvre violente, et guérit le serviteur d'un centurion.

D. Que dit le centurion, en voyant Notre-Seigneur

se rendre chez lui?

R. Il s'écria: "Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison; mais dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri."

D. Quelle est la personne distinguée de Caphar-

naum, qui se fit disciple de Notre-Seigneur?

R. C'est un publicain, nommé Lévi. Il devint plus tard l'apôtre et l'évangéliste, connu sous le nom de saint Matthieu.

D. Combien Notre-Seigneur choisit-il d'Apôtres?

R. Il en choisit douze, dont voici les noms: Simon, surnommé Pierre, et André son frère, Jacques le Majeur et Jean son frère, Philippe, Barthélemi, Thomas, Matthieu, Jacques le Mineur et Jude son frère, Simon, surnommé le zélé, et Judas Iscariote.

D. Quel fut le chef des Apôtres?

R. Ce fut Simon, lequel reçut de Notre-Seigneur le surnom de Pierre.

D. Quelles paroles remarquables Notre-Seigneur

dit-il en même temps à Saint-Pierre?

R. "Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, je vous donnerai les clefs du royaume des cieux; tout ce que vous lierez sur la terre, sera

nd les mide sa misse servait et la troidexpiation

-Seigneur,

uée sur le

-t-il à Ca-

rre d'une centurion, Seigneur

digne que seulement

Caphar-

evint plus le nom de

Apôtres? s: Simon, les le Ma-Thomas, le, Simon,

Seigneur

Seigneur

je bâtirai vaudront royaume erre, sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel.

D. Quelle charge Notre-Seigneur confia-t-il plus

tard a saint Pierre.

R. Notre-Seigneur chargea saint Pierre de gouverner les fidèles et les pasteurs de son Église, par ces paroles: "Paissez mes agneaux, paissez mes brebis."

D. Quelles autres paroles remarquables Notre-Seigneur adressa-t-il à saint Pierre, en une autre cir-

constance?

R. "Simon, Simon, voilà que Satan a demandé à vous cribler comme on crible le froment; mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point, et que, lorsque vous serez converti, vous raffermissiez vos frères."

D. Quelle mission Notre-Seigneur donna-t-il à ses

Apôtres?

R. Il leur dit d'aller annoncer l'Évangile aux brebis perdues de la maison d'Israël.

D. Outre ses Apôtres, Notre-Seigneur ne fit-il pas

un autre choix parmi ceux qui le suivaient?

R. Oui, il choisit encore soixante-douze disciples, qu'il envoya deux à deux dans les divers lieux où il devait lui-même aller.

D. Quelle leçon d'humilité Notre-Seigneur donna-

t-il à ses disciples?

R. Ayant pris un potit enfant, il leur dit: "Si vous ne devenez semblables à ce petit enfant, vous n'entrerez point dans le royaume des Cieux."

D. Que fit Notre-Seigneur, après avoir choisi ses

Apôtres?

R. Il leur adressa, ainsi qu'à la nombreuse multitude réunie autour de lui, cet admirable discours, appelé le sermon de la montagne.

D. Que peut-on considérer comme l'abrégé de ce

discours?

R. Les huit béatitudes.

D. Récitez les huit béatitudes.

R. 1°.—Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient.

2°.—Bienheureux ceux qui sont doux, parce qu'ils possèderont la terre.

3°.—Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils

seront consolés.

4°.—Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parcequ'ils seront rassasiés.

5°.—Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde.

6°.-Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce

qu'ils verront Dieu.

7°.—Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront

appelés les enfants de Dieu.

8°.—Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux leur appartient.

D. Qui est-ce qui vint au-devant de Notre-Seigneur,

comme il descendait de la montagne?

R. Ce fut un lépreux, qui l'adora, disant: "Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir," et Notre-Seigneur étendant la main le toucha, et lui dit: "Je le veux, soyez guéri."

D. Combien de morts Notre-Seigneur a t-il ressus-

cités?

R. Trois, savoir: la fille de Jaïre; le fils de la veuve de Naïm, et Lazare, riche habitant de Béthanie.

D. De quelles circonstances fut accompagnée la

résurrection de la fille de Jaïre?

R. Jaïre, qui était chef de la Synagogue, vint prier Jésus de venir chez lui, afin d'imposer les mains sur sa fille qui venait de mourir. Notre-Seigneur s'y rendit en effet; il fit retirer les gens qui pleuraient, et, prenant la jeune fille par la main, il la rendit à la vie.

D. De quelles circonstances fut accompagnee la

résurrection du fils de la veuve de Naïm?

R. Comme Notre-Seigneur approchait de la ville de Naïm, il vit un grand nombre de personnes qui accompagnaient un mort que l'on portait en terre : c'était le fils unique d'une pauvre veuve. Touché de compassion à la vue de cette mère désolée. Notre-

Seig me, voix com

tom para son veno

R hair D

à la R mill pois I pou

> R E F pro Tal

Pas tion

uns

tre ou der

Ch

qu

Seigneur s'approcha du cercueil, et dit: "Jeune homme, levez-vous, je vous l'ordonne." Éveillé par cette voix puissante, le jeune homme se leva aussitôt et commença à parler.

D. Comment Lazare fut-il ressuscité?

R. Arrivé à Béthanie, Notre-Seigneur se rendit au tombeau où Lazare avait été déposé quatre jours auparavant; puis, ayant adressé une courte prière à son Père céleste, il s'écria d'une voix forte: "Lazare venez dehors."

D. Quel effet ces miracles produisirent-ils?

R. Ils provoquèrent la jalousie des Pharisiens et la haine de la synagogue.

D. Où Notre-Seigneur se retira-t-il pour se dérober

à la fureur de ses ennemis?

R. Il se retira dans le désert, où il nourrit cinq mille personnes avec cinq pains d'orge et deux petits poissons.

D. De quels moyens Notre-Seigneur se servait-il

pour instruire le peuple?

R. Il se servait surtout de paraboles.

D. Quelles sont les principales paraboles?

R. Les principales paraboles sont celles de l'Enfant prodigue, du bon Samaritain, du mauvais Riche, des Talents, des dix Vierges, des Vignerons et du bon Pasteur.

D. Quel effet produisaient sur le peuple les instruc-

tions et les miracles de Notre-Seigneur?

R. Tout le peuple était frappé d'admiration: les uns disaient qu'il était Jean-Baptiste ressuscité; d'autres, qu'il était Élie; d'autres enfin, qu'il était Jérémie ou quelqu'un des prophètes.

D. Que répondit saint Pierre, quand Notre-Seigneur demanda à ses Apôtres qui on pensait qu'il était?

R. Il répondit avec une foi ferme: "Vous êtes le Christ, le fils du Dieu vivant."

D. Que dit alors Notre-Seigneur à saint Pierre?

R. Il lui dit: "Vous êtes heureux, Simon, parce que ce n'est point la chair ni le sang qui vous ont

soif de la

icordieux, corde. our, parce

'ils seront

ersécution cieux leur

-Seigneur,

nt: "Seiiérir," et et lui dit:

t-il ressuse la veuve

anie. Dagnée la

vint prier mains sur gneur s'y leuraient, endit à la

agnee la

o la ville onnes qui en terre: ouché de

Notre

révélé ce que vous venez de dire, mais mon Père, qui est au ciel."

passi

tres;

teme

reco

grac

rusa

d'un

uns

il de

bre,

de I

hose

a Jé

par

lage

fan

fit 1

les

lag

irr

pe

ha

à I

601

I

F

D

R

D.

R.

D.

 $\mathbf{R}$ 

D. Par quel grand événement Notre-Seigneur affermit-il la foi de ses Apôtres?

R. Par sa transfiguration.

D. Comment la transfiguration de Notre-Seigneur eut-elle lieu?

R. Notre-Seigneur, ayant pris avec lui trois de ses Apotres, Pierre, Jacques et Jean, les mena sur une haute montagne nommée Thabor. Arrivé au sommet, il se prosterna et commença à prier; alors son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la neige. En même temps, apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui de sa prochaine passion et de sa mort à Jérusalem.

D. Que dit saint Pierre, dans un transport de joie?

R. Saint Pierre, transporté de joie, s'écria: "Seigneur, il fait bon d'être ici; si vous le voulez, nous y dresserons trois tentes; une pour vous, une pour Moïse et une autre pour Élie."

D. Qu'arriva-t-il pendant que saint Pierre parlait

encore?

R. Une nuée lumineuse couvrit Notre-Seigneur avec ses deux compagnons. Il en sortit une voix qui dit: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances; écoutez-le."

D. Que firent les Apôtres, en entendant cette voix

miraculeuse?

R. Ils tombèrent la face contre terre, et demeurèrent dans cette attitude jusqu'à ce que Jésus les eût fait lever et eût dissipé leurs craintes.

D. Que fit Notre-Seigneur, peu après sa transfigu-

ration?

R. Il alla avec ses Apôtres à Jérusalem, pour y célébrer la fête des Tabernacles.

D. Quelle guérison miraculeuse Notre-Seigneur opé-

ra-t-il en se rendant à Jérusalem?

R. Il guérit dix lépreux, lesquels, le voyant passer, se tinrent éloignés et s'écrièrent: "Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous." Notre-Seigneur, touché de com-

Père, qui

neur affer.

-Seigneur

ois de ses sur une sommet, on visage nts blancs ent Moïse prochaine

t de joie? ia: "Seiz, nous y our Moïse

re parlait

neur avec qui dit: ais toutes

ette voix

demeurèis les eût

ransfigu-

our y cé-

eur opé-

t passer, Maître, de compassion pour eux, leur dit d'aller se montrer aux prêtres; comme ils y allaient, leur lèpre disparut subitement.

D. Les dix lépreux guéris se montrèrent-ils tous reconnaissants de cette faveur?

R. Non; car il n'y en eut qu'un qui revint rendre grâces à son bienfaiteur.

D. Comment Notre-Seigneur fit-il son entrée à Jé-

rusalem, quelques jours avant la Pâque?

R. Il y entra monté sur une ânesse, et précédé d'une grande foule de gens venus pour le saluer; les uns couvraient de leurs vêtements le chemin par où il devait passer, d'autres coupaient des branches d'arbre, et tous ensemble criaient: "Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux."

D. Où se rendit Notre-Seigneur, après son entrée

a Jérusalem?

R. Il se rendit au temple: mais il le trouva rempli par les tables des changeurs d'argent et par les étalages des vendeurs de pigeons.

D. Que fit Notre-Seigneur, à la vue d'une telle pro-

fanation?

R. Pénétré de zèle pour l'honneur de son père, il fit un fouet de petites cordes, chassa les vendeurs et les acheteurs, et renversa mème les tables et les étalages, en disant: "La maison de Dieu est une maison de prière et non pas une caverne de voleurs."

D. Les ennemis de Notre-Seigneur ne furent ils pas irrités de son entrée triomphante dans Jérusalem?

R. Oui; car cette manifestation des sentiments du peuple envers Notre-Seigneur excita tellement leur haine et leur jalousie, qu'ils résolurent de le mettre à mort.

D. Comment réussirent-ils dans leur infâme des-

sein?

R. Ce fut par la trahison de Judas Iscariote, l'un des douze Apôtres. Il offrit de leur livrer son divin Maître, moyennant trente pièces d'argent.

vic

se1

loi

ay

te-

Sil

es

m

m

re

ee

N

D. Que faisait Notre-Seigneur, pendant ce temps. Ià?

R. Il envoyait front de ses disciples préparer le repas de la Paque dans une vaste salle.

D. Quel acte d'hum lité Notre-Seigneur accomplit

il à son dernier repas?

R. S'étant levé de table, il se ceignit d'un linge, mit de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds à ses Apôtres.

D. Que fit ensuite Notre-Seigneur?

R. Après avoir lavé les pieds à ses Apôtres, Notre-Seigneur institua la sainte Eucharistie.

D. Comment Notre-Seigneur institua-t-il la sainte

Eucharistie?

R. Il prit du pain, le bénit et le donna à ses Apôtres, en disant: "Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps." Prenant ensuite le vin, il le bénit et le eur donna, en disant: "Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés."

D. Que fit Notre-Seigneur, après avoir institué la

sainte Eucharistie?

R. Il exhorta ses Apôtres à s'aimer les uns les autres, comme il les avait aimés lui-même; il leur dit aussi que son heure était venue, et qu'avant le jour, ils l'auraient tous abandonné.

D. Comment saint Pierre protesta-t-il de sa fidéli-

té?

R. Il affirma avec son ardeur ordinaire qu'il ne l'abandonnerait jamais, et qu'il était disposé à l'accompagner en prison et même à la mort.

D. Que répondit Notre-Seigneur à cette protesta-

tion de saint Pierre?

R. Il lui dit: "En vérité, je vous le dis, avant que le coq ait chanté deux fois, vous m'aurez renié trois fois."

D. Où alla Notre-Seigneur, au sortir de la salle où il avait célébré la Pâque?

ee temps.

préparer le

accomplit

d'un linge, à laver les

res, Notre.

il la sainte

es Apôtres, ir ceci est bénit et le ir ceci est b, qui sera la rémis-

institué la

les autres, dit aussi ır, ils l'au-

sa fidéli-

u'il ne l'al'accom-

protesta-

vant que nié trois

salle où

R. Il alla, avec ses onze Apôtres, au mont des Oliviers.

D. Que fit Notre-Seigneur, arrivé au jardin de Geth-

sémani?

R. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et s'éloigna avec eux à une certaine distance; puis, leur ayant recommandé de veiller et de prier, il se retira à la distance d'un jet de pierre.

D. Qu'arriva-t-il, pendant que Jésus priait?

R. Il entra dans une si grande agonie, que des gouttes de sang ruisselaient de tous les pores de son corps sacré, et découlaient jusqu'à terre.

D. Quelle prière Jésus adressa-t-il à son Père?

R. Jésus fit cette prière: "Mon Père, faites, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi; néanmoins, qu'il en soit, non comme je le veux, mais comme vous le voulez."

D. Qu'est-ce que Jésus dit à ses Apôtres, quand il revint vers eux, après les trois heures de sa prière?

R. Il leur dit: "Levez-vous, allons; voilà tout près celui qui doit me livrer."

D. Comment Judas vint-il se saisir de son divin

R. Il vint à la tête d'une vile populace, armée d'é-

pées et de bâtons.

D. Que fit saint Pierre, en voyant que ces gens s'approchaient pour s'emparer de son divin Maître?

R. Il tira son épée, et coupa l'oreille droite d'un serviteur du grand-prètre; mais Notre-Seigneur, qui ne voulait donner aucun sujet de plainte à ses ennemis, guérit l'oreille de ce serviteur et dit à saint Pierre: "Remettez votre épée dans son fourreau, car tous ceux qui se serviront de l'épée, périront par l'épée."

D. Où fut ensuite conduit Notre-Seigneur?

R. Notre-Seigueur fut conduit chez Caïphe, le grandprêtre, cà les scribes et les anciens étaient réunis pour procéder à son jugement.

D. Que firent les Apotres, voyant qu'on s'était em-

paré de leur Maitre?

R. Ils prirent tous la fuite, à l'exception de saint

Pierre, qui le suivit de loin. Etant entré dans la cour, pour voir l'issue du jugement, il se tint parmi les officiers et les serviteurs qui se chauffaient près du feu.

pho

che

che

rod

fai

fit

gn

de

bli

ta

ca

D. Qu'arriva-t-il, pendant que saint Pierre était au près du feu?

R. Une servante s'approcha de lui et l'accusa d'avoir été avec Jésus de Galilée.

D. Que repondit saint Pierre?

R. Saint Pierre, n'étant plus animé de ce zèle qu'il avait déployé pour la défense de son Maître, répondit à la servante: "Je ne sais ce que vous dites." La mème question lui ayant été adressée par une autre personne, il réitéra son reniement, et le coq chanta; enfin, la troisième fois, il protesta solennellement qu'il ne connaissait pas l'homme dont on lui parlait.

D. Qu'arriva-t-il en ce moment?

R. Le coq chanta, pour la seconde fois, et Notre-Seigneur se retournant, regarda son pusillanime Apôtre, lequel, se ressouvenant des paroles de son divin Maître, sortit et pleura amèrement.

D. Sur quoi Caiphe interrogea-t-il Notre-Seigneur?

R. Il l'interrogea sur ses disciples et sur sa doctrine. Notre divin Sauveur répondit qu'il avait toujours prêché sa doctrine dans la synagogue et dans le temple, et qu'il n'avait rien enseigne qui ne fût connu de tout le monde.

D. Quelle accusation porta-t-on alors contre lui?

R. Deux faux témoins déclarèrent qu'ils lui avaient entendu dire qu'il pouvait détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours.

D. Notre-Seigneur se défendit-il contre cette accu-

sation?

R. Non, il demeura silencieux; sur quoi Caïphe se leva et l'adjura, au nom du Dieu vivant, de dire s'il était le Christ.

D. Que répondit Notre-Seigneur?

R. Il répondit: "Vous l'avez dit;" et il ajouta; "Un jour vous verrez le Fils de l'homme, assis à le droite de Dieu, et venir sur les nuées du ciel."

dans la int parmi at près du

e était au.

ecusa d'a

zèle qu'il répondit res. "La ne autre chanta; nent qu'il ait.

t Notreme Apôon divin

sa docvait touet dans fût con-

e lui ? avaient le Dieu

e accu-

iphe s**e** lire s'il

jouta; is à le D. Que fit le grand-prêtre, en entendant ces paroles?

R. Il déchira ses vêtements, en disant: "Il a blasphémé, qu'avons-nous plus affaire de témoins?"

D. Où conduisit-on ensuite Notre-Seigneur?

R. Après l'avoir chargé de chaînes, on le mena chez Ponce-Pilate, gouverneur romain, lequel l'envoya chez Hérode, tétrarque de la Galilée.

D. Comment Notre-Seigneur fut-il traité par Hé-

rode?

R. Comme Notre-Seigneur ne voulait point satisfaire sa curiosité, en opérant un miracle, Hérode le fit couvrir d'un vêtement blanc en signe de dérisson, et le renvoya à Pilate.

D. Que fit Pilate, quand on reconduisit Notre-Sei-

gneur à son tribunal?

R. Dans l'espérance que le peuple en serait ému de compassion, il condamna Jesus à être flagellé publiquement comme un malfaiteur.

D. Les Juifs furent-ils attendris, à la vue du lamen-

table état où se trouvait alors Notre-Seigneur?

R. Non, et ils crièrent encore plus fort pour demander sa mort; et, comme le gouverneur hésitait à cause de l'innocence de Jésus, ils s'écrièrent: "Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants!"

D. Pilate accéda-t-il aux cris du peuple?

R. Oui, il se rendit à leur inique demande, et leur livra Jésus pour être crucifié.

D. Quel lieu choisit-on pour y crucifier Notre-Sei-

gneur?

R. Ce fut une petite montagne, nommée Calvaire, où avaient lieu ordinairement les exécutions publiques.

D. Que firent les Juifs craignant que Notre-Sei-

gneur n'expirat en chemin?

R. Ils contraignirent Simon de Cyrène de porter la croix au calvaire.

D. Que firent les bourreaux, quand ils furent arrivés au sommet du calvaire?

R. Ils clouèrent Notre-Seigneur sur la croix avec

srois clous, dont ils lui pergèrent les mains et les pieds

D. Qui crucifia-t-on avec Notre-Seigneur?

R. On crucifia deux voleurs, un de chaque côté, comme si Jésus cât été le plus fameux des malfaiteurs

pai

mi

Ph

du

di

ne

il

m

D. Quelle inscription mit-on sur la croix?

R. On mit l'inscription suivante, ecrite en hébreu, en grec et en latin, afin que tous ceux qui passeraient pussent la lire: "Jésus de Nazareth, Roi des Juifs."

D. Pour qui Notre-Seigneur pria-t-il sur la croix?

R. Il pria pour ceux qui l'avaient crucifié.

D. Qu'est-ce que Notre-Seigneur dit à son Père en leur faveur?

R. Il dit: "Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font."

D. A qui Notre-Seigneur confia-t-il sa sainte Mère?

R. A saint Jean, son disciple bien-aimé.

D. Quelles furent les dernières paroles de Jésus?

R. Après avoir incliné la tête, Jésus dit à haute voix: "Tout est consommé; mon Père, je remets mon esprit entre vos mains."

D. Quels phénomènes extraordinaires arrivèrent

à la mort du Sauveur?

R. Le voile du temple se déchira en deux; la terre trembla et fut couverte de ténèbres pendant trois heures; les rochers se fendirent, et les tombeaux de plusieurs justes de l'ancienne loi s'ouvrirent.

D. Quelles impressions ces prodiges produisirent-ils

sur le peuple?

R. À la vue de ces prodiges, le centurion s'écria: "Vraiment, cet homme-là était un homme juste;" et le peuple, en s'en retouveant, se frappait la poitrine de componction.

D. Que firent les soldats envoyés pour détacher

ceux qui avaient été crucifiés?

R. As rompirent les jambes aux deux voleurs; mais, arrivés à notre divin Sauveur et voyant qu'il était mort, ils percèrent, avec une lance, son côté, d'où il sortit de l'eau et du sang.

les pieds

luo côté s malfai.

hébreu, sseraient s Juifs. " a croix?

Père en

ar ils ne

e Mère?

e Jésus? À haute nets mon

rivèrent

la terre rois heu-: de plu-

irent-ile

s'écria : te ; '' et ooitrine

étacher

; mais, l était , d'où D. Par qui Notre-Seigneur fut-il descende de la proix?

R. Par Joseph d'Arimathie et par Nicodeme; ce fut par eux aussi que son corps sacré fut embaumé et mis dans un sépulere où personne n'avait ancore été déposé.

D. Quelle aemande les Princes aes Prêtres et les

Charisiens firent-ils à Pilate?

R. Ils lui demandèrent de placer des gardes auprès du sépulcre jusqu'au troisième jour, de peur que les disciples de Jésus ne vinssent enlever son corps, et ne répandissent le bruit qu'il était ressuscité, comme il l'avait prédit.

D. Qu'arriva-t-il, le troisième jour de fort grand

matin ?

R. Notre divin Sauveur sortit glorieux du tombeau, à la grande terreur des gardes, qui en furent tellement effrayés qu'ils demeurèrent comme morts.

D. Que firent les gardes, revenus de leur frayeur?

R. Ils allèrent en toute hâte à Jérusalem, et racontèrent aux Princes des Prêtres tout ce qui leur était arrivé; ceux-ci leur donnèrent alors une forte somme d'argent pour qu'ils dissent que, pendant leur sommeil, les disciples de Jésus étaient venus enlever son corps.

D. Quelles furent les premières personnes qui allèrent au sépulcre de Notre-Seigneur, après sa résur-

rection?

R. Ce furent plusieurs saintes femmes, parmi lesquelles était Marie-Magdeleine, qui allait embaumer le corps de son Seigneur.

D. Que virent les saintes femmes, en approchant

du sépulcre?

R. Elles virent avec étonnement que la pierre qui en fermait l'entrée était renversée, et qu'un ange, dont le visage était brillant comme un éclair et les vêtements blancs comme la neige, était assis dessus.

D. Qu'est-ce que l'ange dit aux saintes femmes?

R. Il leur dit: "Ne craignez point: je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici: il est ressuscité comme il l'a dit: voici le lieu eù on

l'avait déposé. Allez dire promptement à ses disciples qu'il est ressuscité et qu'il les précèdera en Galices; c'est là que vous le verrez."

la te

ins!

nece

ver!

au C R

Mer

COM

mor

ense

du.

de

dan

tin

na

du

le-

00

d

1

D

R

D

R

D. Que firent saint Pierre et saint Jean, après le

récit des saintes femmes?

R. Ils coururent au sépulcre; en y entrant, ils trouvèrent les linges à terre, et le mouchoir qu'on avait mis sur la tête de Jésus, à part et tout plié.

D. A qui Notre-Seigneur fit-il sa première appa-

rition?

R. A Marie-Magdeleine, laquelle, après le départ de saint Pierre et de saint Jean, était restée auprès du sépulcre fondant en larmes.

D. Que dit Notre-Seigneur à Marie-Magdeleine?

R. Il lui dit: "Allez dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu."

D. Notre-Seigneur ne s'est-il pas encore manifesté

le jour même de sa résurrection?

R. Oui, notre divin Sauveur a apparu: 1° à saint Pierre, afin de le distinguer des autres Apôtres, à cause de sa primauté; 2° à deux disciples qui allaient à Emmaüs, petit village éloigné d'environ sept milles de Jérusalem; et 3° aux Apôtres pendant qu'ils étaient à table. L'absence de saint Thomas, en cette occasion, fut cause de son incrédulité.

D. Que dit Notre-Seigneur à ses Apôtres, à sa pre-

mière apparition?

R. Il leur dit: "Que la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi de même." Puis, soufflant sur eux, il ajouta: "Recevez le Saint-Esprit, les pechés seront remis à ceux à qui vous les remettrez; et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez."

D. Quand Notre-Seigneur apparut-il de nouveau à

ses Apôtres?

R. Ce fut le huitième jour après sa résurrection. Saint Thomas était alors avec eux; et, voyant la plaie du côté de Notre-Seigneur et les trous des clous dans ses mains, il s'euris: "Mon Seigneur et mon Dieu."

disciples Galisee;

, après le

, ils trou-'on avait

re appa.

lépart de uprès du

leine ? je monte et votre

anifesté

à saint s, à cause laient à milles de staient à ccasion,

sa pre-

Comme nême. " Saintrous les rous les

iveau à

ection. a plaie s dans Dieu." D. Combien de temps Notre-Seigneur resta-t-il sur la terre après sa résurrection?

R. Il y resta quarante jours. Pendant ce temps, il instruisit ses Apôtres de tout ce qu'il leur était encore nécessaire de savoir pour l'établissement et le gouvernement de son Église.

D. De quelle montagne Notre-Seigneur est-il monté

au ciel?

R. De la montagne des Oliviers, où sa très-sainte Mère, ses Apòtres et ses Disciples étaient venus l'accompagner.

D. Que dit Notre-Seigneur à ses Apôtres avant de

monter au ciel?

R. Il leur adressa ces mémorables paroles: "Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit."

D. Où se retirèrent les Apôtres après l'ascension

de Notre-Seigneur?

R. Ils retournèrent à Jérusalem, et s'enfermèrent dans le Cénacle. C'est là que, par de ferventes et continuelles prières, ils se préparèrent à recevoir le Saint-Esprit.

D. Que firent les Apôtres, etant encore dans le Cé-

nacle?

R. Ils élurent saint Mathias, pour remplir la place du traître Judas.

D. Quand est-ce que le Saint-Esprit descendit sur

les Apôtres?

R. Ce fut le dixième jour après l'ascension de Notre-Seigneur, et le cinquantième après sa résurrection.

D. Comment eut lieu la descente du Saint-Esprit

sur les Apôtres?

R. Vers neuf heures du matin, on entendit tout-à-coup un grand bruit, semblable à celui d'un vent impétueux; on vit aussi paraître comme de langues de feu dispersées qui s'arrètèrent sur chacun des Apôtres. Ceux-ci furent aussitôt remplis du Saint-Esprit, et commençèrent à publier les merveilles de Dieu en diverses langues.

IA V

fass

D

poil

par

en ]

tise

con F

et t

foi

Il f

cut

l'e:

lui

de

lev

me

l'a

all

ce

ce

au

qu

qi

1

 $\mathbf{R}$ 

D. Que fit saint Pierre en cette occasion?

R. Il parla avec tant de force et d'onction à la foule considérable de gens, que ce bruit extraordinaire avait réunis autour de la maison habitée par les Apôtres qu'il convertit trois mille personnes, lesquelles furent aussitôt baptisées au nom de Jésus-Christ.

D. Quel miracle fit saint Pierre, comme il montait

au temple avec saint Jean pour prier?

R. Il guérit un boiteux qui demandait l'aumône à la porte du temple.

D. De qui les Apôtres firent-ils choix pour les as-

ouster dans leur ministère?

R. Ils choisirent sept hommes vertueux, appelés diacres, et dont la principale occupation était de distribuer les aumônes et d'administrer le Baptême.

D. Quel fut le premier martyr?

R. Ce fut saint Étienne, le premier des sept diacres; il fut lapidé par l'ordre du Sanhédrin.

D. Quelle était la personne remarquable qui assis-

tait au martyre de saint Étienne.

R. C'était un jeune homme, nommé Saul; il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient le saint diacre.

D. Comment Saul se fit-il remarquer?

R. Il se fit remarquer par un zele ardent à persécuter l'Eglise naissante.

D. Qu'arriva-t-il à Saul, sur le chemin de Damas, où il se rendait pour saisir les Chrétiens qui s'y étaient

refugiés?

R. Comme il approchait de Damas, il fut tout à coup environné d'une lumière éblouissante. Frappé de terreur, il tomba à terre, et entendit une voix qui lui dit: "Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous?" Dans l'effroi dont il était saisi, i' dit: "Qui êtes-vous, Seigneur?" Alors cette même voix miraculeuse lui répondit: "Je suis Jesus de Nazareth que vous persécutez."

D. Que dit Saul, en entendant ces mots?

R. Il s'ecria: "Seigneur, que voulez-vous que je fusse?" Levez-vous, lui fut-il répondu, entrez dans

n à la foule aordinaire ir les Apôlesquelles

Christ. il montait

aumône à

our les as-

, appelés était de Baptême.

sept dia-

qui assis-

il gardait nt diacre.

à persécu-

e Damas, 'y étaient

rut tout à Frappé o voix qui ez-vous?" êtes-vous, ileuse lui que vous

is que je trez dans la ville, et là, on vous dira ce qu'il faut que vous fassiez.

D. Qu'arriva-t-il ensuite?

R. Quoique Saul eût les yeux ouverts, il ne voyait point. Alors ceux qui l'accompagnaient le menèrent par la main à Damas, où il fut trois jours et trois nuits en prière. Après quoi, il recouvra la vue, et fut baptisé par un disciple nommé Ananie.

D. Quelle fut la conduite de saint Paul après sa

conversion?

R. Il devint un zélé défenseur de l'Eglise naissante et un infatigable propagateur de sa sainte doctrine.

D. Quel fut le premier des Gentils qui embrassa la

foi?

R. Ce fut un centurion romain, nommé Corneille. Il fut reçu dans l'Église par saint Pierre.

D. Qu'arriva-t-il a saint Pierre, pendant la persécution qu'Hérode souleva contre les fidèles?

R. Il fut saisi et mis en prison.

D. Comment saint Pierre fut-il délivré de la prison?

R. La nuit même qui précédait le jour fixé pour l'exécution de saint Pierre, un ange lui apparut et lui ordonna de se lever, de prendre ses chaussures et de le suivre. Guidé par son céleste libérateur, il se leva et sortit de prison. Arrivés à la porte de fer qui menait à la ville, elle s'ouvrit d'elle-même; et l'ange, l'ayant conduit à l'extrémité de la rue, le quitta aussitôt.

D. Que fit saint Paul, pendant cette persécution?

R. Saint Paul, obligé de s'enfuir de Jérusalem, alla avec saint Barnabé à Antioche. Ils firent dans cette ville un si grand nombre de prosélytes, que ceux qui pratiquaient la nouvelle religion furent désignés sous le nom de Chrétiens.

D. Pourquoi saint Paul et saint Barnabé allèrent-

ils à Jérusalem?

R. Ce fut pour conferer avec saint Pierre et les autres Apôtres sur un point de discipline, que quelques convertis proposaient comme obligatoire, savoir: que les Gentils qui se faisaient chrétiens devaient se

soumettre à la loi de la circoncision, s'ils espéraient le salut.

que

des

sair

82111

Seig

van

a é

une

Pie

fait

me

 $\mathbf{C}$  3

BUI

SOL

801

ch

du

1. Quelle fut la décision du Concile?

R. Le Concile décida qu'on ne devait charger les Gentils convertis de rien davantage que de ce qui est nécessaire.

D. Où saint Pierre établit-il son siège épiscopal?

R. D'abord à Antioche, capitale de l'Orient; puis à Rome, capitale de l'Occident. Il résida sept ans dans la première ville, et ving-cinq dans la deuxième.

Saint Pierre fut donc le prmier évêque de Rome, le premier pasteur de l'Église universelle, enfin le premier pape. Le Souverain-Pontife actuel, Pie IX, est son 256e successeur, et, par conséquent, le 257e anneau de cette chaîne non interrompue qui unit le présent avec le passe, la terre avec le ciel et le temps avec l'éternité.

D. Jusqu'à quels pays saint Paul étendit-il se-

travaux apostoliques?

R. Saint Paul alla prêcher jusqu'en Grèce, dans toutes les provinces de l'Asie-Mineurs et même dans plusieurs des îles de l'Archipel.

D. Comment saint Pierre et saint Paul terminè-

rent-ils leur vie?

R. Après une longue détention dans les prisons de Rome, il furent mis à mort par l'ordre du cruel Néron. Saint Pierre fut crucifié; et saint Paul eut la tête tranchée (67 ans de J. C.).

D. Combien saint Pierre a-t-il écrit d'épîtres?

R. Saint Pierre a écrit deux épîtres: dans la première, il exhorte les fidèles à pratiquer les vertus propres à ceux qui professent l'Évangile; et dans la seconde, il les prémunit contre les faux prophètes et les faux docteurs.

D. Combien sain Paul a-t-il écrit d'épitres?

R. Saint Paul a écrit quatorze épîtres, dans lesquelles nous trouvons les instructions les plus importantes sur les verités de la foi et sur les devoirs du chrétien.

D. Combine y a-t-il d'autres épitres canoniques?

ospéraient

earger les ce qui est

piscopal? ent; puis tans dans ème.

de Rome,
, enfin le
l, Pie IX,
t, le 257e
ai unit le
t le temps

dit-il se

èce, dans ème dans

terminè-

orisons de el Néron. et la tête

res?
s la prees vertus
dans la
phètes et

s? s lesquelcortantes chrétien. iques? R. Il y en a trois de saint Jean, une de saint Jacques le Mineur et une de saint Jude.

D. Combien y a-t-il d'évangélistes?

R. Il y en a quatre, savoir: saint Matthieu, l'un des douze Apôtres; saint Marc, le disciple favori de saint Pierre; saint Luc, le compagnon de voyage de saint Paul; et saint Jean, l'Apôtre bien-aimé de Notre-Seigneur.

D. Qu'est-ce que saint Luc a encore écrit outre l'É-

vangile?

R. Outre l'Évangile qui porte son nom, saint Luc a écrit les Actes des Apôtres où sont contenus avec une courte esquisse les travaux apostoliques de saint Pierre et de saint Paul, quelques-uns des principaux faits qui se lient à l'établissement de l'Église.

D. Quel est le livre qui termine le Nouveau Testa-

ment?

R. C'est l'Apocalypse ou livre des Révélations. Cest une relation des visions et des communications surnaturelles qu'a eues l'apôtre saint Jean, pendant son exil dans l'île de Pathmos.

D. Où alla la très-sainte Vierge, après la mort de

son divin Fils?

R Elle suivit l'apôtre saint Jean, à qui notre divin Sauveur l'avait confiée.

D. Où la très-sainte Vierge mourut-elle?

R. On croit que la tres-sainte Vierge mourut à Jérusalem, dans la 63e année de son âge; et que son chaste corps, trop pur pour eprouver la corruption du tombeau, fut enlevé au ciel.

D. Qu'est-ce que les Apôtres composèrent, avant

de se séparer?

R. Ils composèrent le Credo, ou profession de foi qui porte leur nom.

D. Que firent les Apôtres, après avoir composé une

formule de profession de foi?

R. Ils allèrent annoncer l'Évangile à toutes les nations de la terre; et les succès qui couronnèrent leurs travaux apostoliques furent si grande, que saint Paul leur applique ces paroles du Psalmiste: "Le bruit

de leur voix a retenti par toute la terre, et leurs paroles ont pénétre jusqu'aux extremités du monde."

D. Dans quels pays les Apôtres allèrent-ils prêcher?

R. Saint Pierre prêcha en Syrie et en Italie; saint André, en Scythie et en Grèce; saint Jacques le Majeur, en Espagne; saint Jean, en Asie-Mineure; saint Philippe, en Phrygie, et saint Barthélemy, en Arménie.

D. Quels furent les pays évangélisés par les autres

Apôtres?

R. Saint Thomas évangélisa l'Inde; saint Matthieu, la Perse et l'Éthiopie; saint Jacques le Mineur, la Judée; saint Jude, l'Arabie; saint Simon, l'Égypte et la Mésopotamie; et saint Mathias, la Cappadoce et les pays situés le long de la mer Caspienne.

D. Les Apôtres n'eurent-ils pas à rencontrer beau-

coup de difficultés?

R. Oui; car ils furent souvent traînés devant les juges païens, flagellés publiquement et même jetés en prison.

D. Comment les Apôtres souffrirent-ils ces perse

cutions?

R. Ils se réjouissaient d'être jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus-Christ.

D. Comment les Apôtres terminèrent-ils leur vie?

R. Ils terminerent presque tous leur carrière apostolique par le martyre.

D. Ces persecutions empêchèrent-elles les progrès

de l'Église ?

R. Loin d'arrêtor les progrès de l'Église, ces persécutions furent cause, au contraire, qu'un très-grand nombre de païens a abrassèrent la foi de Jésus-Christ après s'en être instruits avec soin.

#### et leurs pa monde. ls prêcher? talie; saint Jacques le e-Mineure: hélemy, en

r les autres

t Matthieu, Mineur, la n, l'Égypte Cappadoce nne. ntrer beau-

devant les me jetes en

ces perse

es de souf

leur vie? rière apos-

es progrès

, ces pertrès-grand sus-Christ

# HISTOIRE DU CANADA

DES AUTRES PROVINCES BRITANNIQUES

DE

## L'AMÉRIQUE DU NORD.

#### INTRODUCTION.

Premiers voyages, principales découvertes et conquêtes en Amérique.

D. Par qui l'Amérique fut-elle découverte?

R. L'Amérique fut découverte par Christophe Co lomb, genois.

D. Quel but Colomb se proposait-il particulièrement dans son entreprise?

R. Colomb était mû surtout par le désir de sauver une multitude d'âmes, en leur portant la vérite.

D. Où et quand s'embarqua-t-il pour la découverte

du Nouveau-Monde? R. A Palos, petite ville et port d'Espagne, le 3 août 1492.

D. Quelle fut la première terre qu'il découvrit?

R. Le 12 octobre 1492, après soixante-cinq jours de navigation, il aborda dans une des iles Lucayes, qu'il nomma Saint-Sauveur.

D. Que trouvèrent les Espagnols, à leur arrivée

dans cette île?

R. Ils trouvèrent la rive bordée de sauvages, manifestant le plus profond étonnement.

D. Quelle principale découverte Colomb fit-il en-

suite?

R. Il découvrit ensuite les îles de Caba et de Saint-Domingue ou Haïti.

D. Quel nom général recurent les îles qu'il venait de découvrir?

 $\mathbf{Br}$ 

rea

15

60

ca

le

tu

d

R. Ces îles furent appelées Indes Occidentales.

D. Que fit-il. après avoir pris possession de Saint-Domingue?

It Il mit à la voile pour le retour; et, le 15 Mars

1493, il rentra à Palos, d'où il était parti.

D. Comment fut-il reçu à Palos?

R. Il y fut reçu au milieu des transports de joie de la population.

D. Comment le reçurent le roi et la reine d'Es-

pagne, qui étaient alors à Barcelone?

R. Transportés d'admiration, ils le reçurent avec la plus grande distinction dans une audience publique, le firent asseoir en leur présence, et le comblèrent d'honneurs.

D. Combien de voyages Colomb fit-il encore au

Nouveau-Monde?

R. Il y fit encore trois voyages, durant lesquels il visita un grand nombre d'îles des Indes Occidentales. nommées aujourd'hui les Antilles.

D. Quelle fut sa principale decouverte dans son

troisième voyage, en 1498?

R. Il découvrit l'Amérique Meridionale et en explora la côte, depuis l'embouchure de l'Orénoque jusqu'à Caracas.

D. Jusqu'où alla-t-il dans son quatrième et dernier

voyage, en 1502?

R. Il poussa jusqu'au golfe de Darien.

D. Où mourut Colomb?

R. A Valladolid, en 1506, dans la soixante-sixième année de son age, accablé d'infirmites et de chagrins.

D. Quels célèbres navigateurs marchèrent immé-

diatement sur les traces de Colomb?

R. Les premiers furent le vénitien Jean Cabot et son fils Sébastien.

D. Quelles découvertes firent-ils?

R. Ils découvrirent Terre-Neuve et le Labrador, en 1497, un an avant que Colomb touchât l'Amérique Méridionale.

D. Qui est-ce qui donna son nom au Nouveau-Monde? itales. de Saint-

15 Mars

de joie de

eine d'Es-

rent avec publique, mblèrent

ncore au

esquels il dentales.

dans son

et en ex-Prénoque

t dernier

-sixième hagrins. t immé

Cabot et

ador, en nérique

ouveau-

R. Ce fut Amérie Vespuce, navigateur florentin.

D. Quelles découvertes furent faites, en l'annec 1500? R. En 1500, Vincent Pinzon de Palos découvrit le Brésil et le fleuve des Amazones; et Gaspard Cortéréal, navigateur portugais, pénétra dans l'intérieur du golfe Saint-Laurent.

D. Quels furent les premiers navigateurs qui vin-

rent sur les bancs de Terre-Neuve?

R. Ce furent les Basques et les Bretons.

D. Que fit Fernand Cortez, capitaine espagnol, en 1518?

R. A la tête d'une flotte de 10 vaisseaux portant 600 Espagnols, 18 chevaux et quelques pièces de campagne, il aborda au Mexique, et en fit la conquête

D. Qu'était alors le Mexique?

R. Le Mexique formait alors un vaste empire dont le souverain se nommait Montézuma.

D. Où était situé cet empire?

R. Au sud-ouest de l'Amérique du Nord.

D. Quelle découverte fit le célèbre navigateur por

tugais, Magellan, en 1520?

R. Il découvrit le détroit qui porte son nom, entre l'Amérique Méridionale et la Terre-de-Feu, et entra dans l'Océan Pacifique.

D. Quelles furent les premières expéditions entre

prises au nom du roi de France?

R. Ce furent celles du florentin Jean Vérazzini, qui était au service de François I (1524.)

D. Quelle autre expédition fut entreprise, peu après

la conquête du Mexique?

R. Ûne expédition semblable à cette dernière, contre le riche et puissant empire du Pérou, dans l'Amérique Méridionale 1531.

D. Qui commandait cette expédition?

R. François Pizarre.

D. Qu'obtint-il de Charles-Quint?

R. Il obtint le titre de vice-roi des contrées qu'il avait déconvertes, et quelques troupes pour lui aider à en fuire la conquete.

fu

D. Quelle fut la conduite de Pizarre?

R. Il envoya une ambassade à l'incas Atabalipa, et résolut de suivre l'exemple de Cortez, c'est-à-dire de sacrifier au succès la bonne foi et la loyauté.

D. Qu'arriva-t-il presque aussitôt après la conquête

du Pérou?

R. La dissension se mit parmi les conquérants, et de violentes contentions s'ensuivirent.

D. Quelle fut la fin de Pizarre?

R. Il fut assassiné (1541).

D. Où en étaient les empires du Mexique et du Pérou, à l'époque de leur invasion par les Espagnols?

R. Ces deux Etats avaient fait des progrès considérables dans la civilisation.

abalipa, et t-à-dire de é. conquête

érants, et

ne et du pagnols? rès consi

### CANADA.

# PREMIÈR PARTIE. DOMINATION FRANÇAISE.

## PPEMIÈRE ÉPOQUE.

DE L'ARRIVÉD DE JACQUES-CARTIER AU CANADA, A LA FONDATION DE QUÉBEC (1534-1608).

#### CHAPITRE PREMIER.

De l'arrivee de Jacques-Cartier au Canada, à la nomination de M. de Roberval, comme vice-roi (1534-1541).

D. Qu'est-ce que le Canada?

R. Le Canada forme une vaste région située au nordest de l'Amériq ao septentrionale.

D. Par qui ce pays était-il habité, à l'époque où il

fut découvert par les Européens?

R. Quand le Canada fut découvert par les Européens, il était habité, sur plusieurs points, par quelques tribus de sauvages, connus sous le nom d'Indiens.

D. Qui est-ce qui pénétra le premier dans l'intérieur

du Canada?

R. Ce fut Jacques-Cartier, habile navigateur de Saint-Malo.

D. Le Canada était-il déjà connu?

R. Le Canada était connu des Français, avant que Cartier y pénétrât.

D. Pourquoi la France n'avait-elle pas poursuivi

ses découvertes commencées par Vérazzini?

R. A cause de la guerre qu'elle avait alors à soutenir contre l'Espagne.

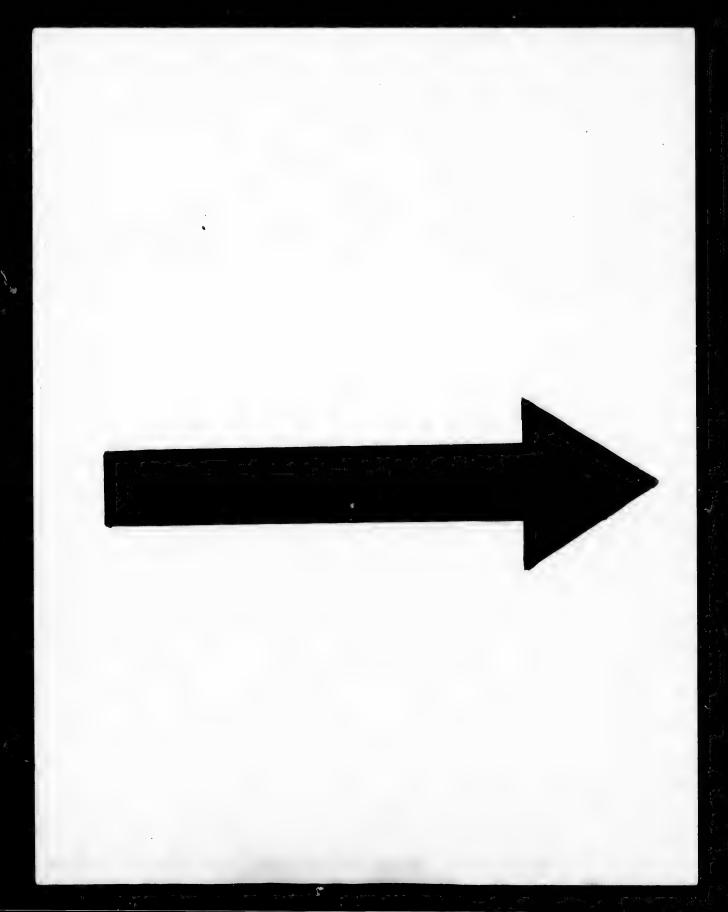



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, FJ.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE



1535

R.

**]**). R.

som D

R

qu'i

cour

qu'i

vig

d'a

bea

arı

riv

ri

R

dans

D. Quelle résolution François I, roi de France, pritil. en apprenant le succès des Espagnols et des Por. tugais dans le Nouveau-Monde?

R. Il résolut d'y etablir aussi des colonies.

D. Où et quand s'embarqua Cartier, pour son premier voyage en Canada?

R. Au port de Saint-Malo, sur les côtes de la Bre-

tagne, le 20 avril 1534.

D. Quand Cartier pénétra-t-il dans le golfe du fleuve

appelé ensuite Saint-Laurent?

R. Le 9 juin de la même année; il le parcourut. tant du côté du sud que du côté du nord.

D. Où alla-t-il ensuite?

R. Il fit voile vers le sud, et entra, le 3 juillet, dans une baie fort profonde, où il souffrit beaucoup du chaud; c'est pourquoi il la nomma Baie des Chaleurs.

D. Quel jour Cartier mit-il à la voile pour son retour

en France?

R. Le jour de l'Assomption, après avoir assisté à la sainte messe avec tous les siens; et, le 5 septembre, ils arrivèrent au port de Saint-Malo, d'où ils étaient partis.

D. Quel effet produisit le rapport de Cartier sur le

roi François I?

R. Le roi fut si satisfait du rapport de Cartier que l'année suivante, 1535, il lui donna une commission plus ample que la première, et lui fournit un armement plus considérable.

D. De combien de vaisseaux se composait cet arme-

ment?

R. De trois vaisseaux: I'un d'environ cent-vingt tonneaux, appele la Grande Hermine; un autre de soixante, appelé la Petite Hermine; et le troisième nommé l'Emérillon, de quarante tonneaux.

D. Quel jour cette expédition mit-elle à la voile?

R. Le 19 mai 1535.

D. Que lui arriva-t-il, le 1er août?

R. Une tempête l'obligea de s'abriter dans un port situé à l'entrée du golfe, appelé jusqu'aiors golfe du Canada.

D. Où alla-t-il ensuite?

1535]

ance, pritt des Por-

s. r son pre-

de la Bre.

du fleuve

arcourut,

llet, dans ucoup du *Chaleurs*. on retour

ssisté à la mbre, ils ent partis. ier sur le

rtier que nmission rmement

et arme-

ingt tonoixante, imé l'*É*-

a voile?

un port golfe du R. Le 10 du même mois, fête de St. Laurent, il rentra dans le golfe qu'il nomma du nom de ce saint.

D. Où Cartier se trouvait-il le 15 août?

R. Devant l'île d'Anticosti, qu'il nomma île de l'Assomption, à cause de la solennité de ce jour.

D. Que fit ensuite la flottille?

R. Elle remonta le fleuve, mouilla auprès d'une île, qu'il nomma île aux Coudres, parce qu'il y trouva beaucoup de coudriers.

D. Quelle autre île rencontra-t-il plus loin?

R. Une île beaucoup plus grande (l'île d'Orléans), qu'il appela *île de Bacchus*, parce qu'il y trouva des vignes sauvages.

D. Que se proposait Cartier, en remontant le fleuve?

R. Il se proposait de reconnaître le pays, et surtout d'aller à la bourgade d'Hochelaga, dont lui parlaient beaucoup deux sauvages qu'il avait auprès de lui.

D. Arrivé au bout de l'île d'Orléans, que fit-il?

R. Ayant trouvé une petite rivière qui lui parut propre à servir de port à ses bâtiments, Cartier s'y arrêta et la nomma rivière Sainte-Croix, appelée depuis rivière Saint-Charles.

D. Quelle visite regut-il, à son arrivée en cet endroit?

R. Il reçut la visite de Donnacona, chef des sauvages d'une bourgade voisine, appelée Stadaconé.

D. Quand Cartier partit-il de Stadaconé pour Ho-

chelaga?

R. Il partit le 19 septembre, sur l'*Emerillon*, avec tous les hommes qui l'accompagnaient, cinquante mariniers et deux barques ou chaloupes.

D. Arrivé au lac appelé aujourd'hui lac St. Pierre,

que dut-il faire?

R. L'Émérillon ne pouvant avancer plus loin, Cartier arma ses deux barques, les charges de vivies, et poursuivit ses découvertes.

D. Quand arriva-t-il à Hochelaga?

R. Il y arriva le 2 octobre.

D. Que fit-il, le lendemain, qui était un dimanche?

R. Ayant laissé huit matelots pour garder les barques, il partit, avec les gentilshommes et les autres

1543

sieur

D. pédit

R.

D.

R.

D.

R.

D.

 $\mathbf{R}$ 

D

 $\mathbf{R}$ 

D

R

seco afin

tem

bot

vag

en

de

M.

ra

po

C

I

J

faire pour

plus

Rou nab

pitai

matelots, pour visiter Hochelaga, conduit par trois sauvages de cette bourgade.

D. Quelle description Cartier fit-il de cette bour

gade?

R. Il dit qu'elle était à peu près ronde, que trois enceintes de palissades y renfermaient environ ein quante cabanes, longues de plus de cinquante pas chacune et larges de quatorze ou quinze, toutes faites en forme de tonnelles.

D. Que firent Cartier et sa suite, après leur visite

à Hochelaga?

R. Craignant pour l'Émérillon, ils redescendirent le fleuve le jour même.

D. Arrivés au lac St. Pierre, où était l'Émérillon

que firent-ils?

R. Ils descendirent aux Trois-Rivivières

D. Quand rentrèrent-ils dans le hâvre de Sainte-Croix?

R. Ils v rentrèrent le 11 octobre.

D A quelle épreuve Cartier et ses gens furent-ils

soumis pendant l'hiver?

R. Ils eurent beaucoup à souffrir, non-seulement des rigueurs de l'hiver auquel ils n'étaient pas accoutumés, mais encore du scorbut, dont ils furent presque tous atteints.

D. Que fit Cartier, au printemps suivant?

R. Le 6 mai, il repartit pour la France avec deux de ses vaisseaux, abandonnant le troisième, faute de bras pour le manœuvrer. Il arriva dans le port de Saint-Malo, le 16 juillet suivant.

D. Dans quel état trouva-t-il la France, à son retour? R. Il la trouva en guerre avec l'Espagne (1536).

#### CHAPITRE II.

De M. de Robervat, au marquis de la Roche second vice-roi (1541-1578).

D. Le calme ayant été rendu a la France, que fit François I?

R. Ce prince ordonna une nouvelle expédition pour le Canada, et y envoya Jean François de la Reque,

[1536

it par trois

cette bour

de, que trois environ cinnte pas chates faites en

s leur visite

cendirent le

l'Emerillon

e de Sainte

ns furent-ils

ulement des eccoutumés, resque tous

t?

avec deux

e, faute de

le port de

on retour? (1536).

e. second

ce, que fit

ition pour la Roque sieur de Roberval, en qualité de lieutenant-général.

D. A qui fut confié le commandement de cette expédition?

R. A Jacques Cartier, qui venait d'être nomme capitaine général et maître pilote des vaisseaux.

D. Quand Cartier mit-il à la voile?

R. Le 23 mai 1541.

D. Quand arriva-t-il à Sainte-Croix?

R. Il y arriva le 23 août suivant.

D. Que fit Cartier, voulant mettre ses navires en

plus grande sûreté qu'au hâvre Sainte-Croix?

R. Il remonta le fleuve jusqu'à la rivière du Cap-Rouge, lieu plus sûr pour les navires, et plus convenable pour les commencements d'un établissement.

D. Que fit-il des deux autres vaisseaux?

R. Il les envoya en France, le 2 septembre, pour faire connaître au roi ce qui avait été commencé, et pour l'informer que Roberval n'était pas encore arrivé.

D. Que fit-il, après le depart des navires?

R. Il fit apprêter deux barques et remonta une seconde fois à Hochelaga, pour examiner les sauts, afin d'être mieux en etat d'all plus avant au printemps suivant.

D. Quei attitude prit Cartier à son retour à Charles-

bourg-Royal?

R. Quelques signes d'hostilité, de la part des sauvages de Stadaconé, le déterminèrent à mettre les forts en bon ordre et à se tenir sur ses gardes.

D. Quelle détermination prit Cartier, à l'ouverture

de la navigation?

R. Les molestations des sauvages et les retards de M. de Roberval, qui ne paraissait pas encore, découragèrent les colons, et le forcèrent à se rembarquer pour la France.

D. Quelle rencontre fit Cartier, à l'île de Terre-

Neuve?

R. Il rencontra M. de Roberval, qui amenait trois gros navires, avec deux cents personnes, tant hommes que femmes, parmi lesquels quelques gentilshommes.

D. Quand le sieur de Roberval arriva-t-il devant

Charlesbourg-Royal?

1608

homi

D.

R.

Sain

tion

cia-t

paci

rent

qui

hon

D

R

D.

R. Il y arriva au mois de juillet 1542.

D. A quelle épreuve fut bientot soumise la petite colonie que venait d'amener M. de Roberval?

R. Le scorbut se déclara parmi elle, et fit de si grands ravages, que cinquante personnes en moururent.

D. Quel ordre recut Cartier, peu après son retour en France?

R. François 1er, ne pouvant envoyer les secours demandés, chargea Cartier, parait il, d'entreprendre un quatrième voyage au Canada, pour ramener er France le sieur de Roberval et les débris de sa colonie.

D. Comment les Français trouvèrent-ils le Canada,

lorsqu'ils en firent la découverte?

R. Ils trouvèrent ce vaste pays partout couvert d'épaisses forêts.

D. Quelles nations habitaient alors le Canada?

R. Diverses tribus sauvages, qui différaient peu entre elles par le caractère, les mœurs et les usages. Les principales étaient les Iroquois, les Hurons et les Algonquins.

#### CHAPITRE III.

Du marquis de la Roche, à la fondation de Québec (1578-1608).

D. Quel fut le second lieutenant-général et vice-roi du Canada?

R. Le marquis de la Roche, seigneur Breton, qui reçut ses titres de Henri III, en 1578, lesquels furent confirmés par Henri IV, en 1598.

D. A qui passa la commission de M. de la Roche sur le Canada?

R. A Pierre Chauvin capitaine de vaisseaux, qui obtint en même temps le privilége exclusif de la traite des pelleteries.

D. Qui succeda à M. Chauvin?

R. Ce fut le commandeur de Chates, gouverneur de Dieppe, homme de beaucoup de mérite (1600).

D. Quels moyens prit-il pour fonder une colonie en Canada?

se la petite al ? e si grands rent.

son retour

es secours treprendre amener er sa colonie. le Canada,

it convert

nada? t peu entre iges. Les et les Al-

Québec

et vice-roi

eton, qui els furent

la Roche

nux, qui sif de la

neur de ).

). Ionie en R. Il forma une compagnie composée de gentilshommes et de marchands.

D. A qui confia-t-il ses vaisseaux?

R. Il les confia au sieur de Pontgravé, navigateur de Saint-Malo, chargé par le roi de continuer l'exploration du grand fleuve du Canada.

D. Quel personnage le comman leur de Chates asso-

cia-t-il au sieur de Pontgravé?

R. Samuel de Champlain, gentilhomme de haute capacité et de grand mérite, né à Brouage, en Saintonge.

D. Quelle nouvelle Pontgravé et Champlain appri-

rent-ils, à leur retour à Honfleur?

R. Ils apprirent la mort du commandeur de Chates, qui n'avait pu accompagner l'expédition.

D. Quel fut le successeur de M. de Chates?

R. Ce fut Pierre du Gas, sieur de Monts, et gentilnomme calviniste.

D. Que fit M. de Monts, vers l'automne de 1605? R. Il laissa le commandement à M. de Pontgravé, et passa en France.

## DEUXIÈME ÉPOQUE

DE LA FONDATION DE QUÉBEC, A L'ÉTABLISSEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR (1608-1663)

#### CHAPITRE PREMIER.

De la fondation de Québec, à la formation de la Compa gnie de Montmorency (1608-1621).

D. Qu'est-ce que M. de Monts obtint de Henri IV d'après l'avis de Champlain?

R. Il obtint le privilége exclusif de la traite des pelleteries, pendant un an, à commencer de janvier 1608.

D. Qui commandait les deux navires que M. de Monts envoya au Canada?

16

col

ter

lei

Ch

be

Qı

sa

le

C

R. L'un était commandé par Pontgravé, et l'autre par Champlain. Pontgravé s'arrêta à Tadoussae, et Champlain, destiné pour Québec, y arriva le 3 juillet.

D. Où Champlain débarqua-t-il?

16

R. A la pointe appelée Kébec par les sauvages. D. Que fit-il, au printemps de 1609, dans la vue de

connaître le pays?

R. Il suivit un parti d'Algonquins et de Hurons qui allaient porter la guerre chez les Iroquois.

D. Pendant que Champlain fondait la colonie de Québec, que faisait M. de Monts, resté à Paris?

R. M. de Monts était en butte à la jalousie des marchands Bretons, Basques, Normands, etc., qui firent tant, que, pour la seconde fois, sa commission fut révoquée.

D. Que fit Champlain, en apprenant cette nouvelle?

R. Il repassa en France, en compagnie de Pontgravé, pour savoir à qui appartenait l'habitation de Québec, construite aux frais communs de M. de Monts et de ses associés.

D. A qui Champlain laissa-t-il le gouvernement de la colonie?

R. Au capitaine Pierre Chauvin.

D. Comment Champlain fut-il reçu de Henri IV?

R. Il en fut reçu très-favorablement.

D. Que fit la compagnie de M. de Monts, ne voulant pas abandonner l'établissement de Québec?

R. Elle fit armer deux navires, dont elle remit le commandement à Pontgravé et à Champlain, qui mouillèrent à Tadoussac, le 26 mai 1610.

D. Dans quel état Champlain retrouva-t-il sa petité colonie de Québec?

R. Il la retrouva pleine de santé.

D. En quelle année, les Jésuites arrivèrent-ils en Acadie?

R. En 1611, le 12 juin, les Pères Masse et Biart arrivèrent à Port-Royal, pour apprendre la langue des naturels du pays, et leur prêcher l'Evangile.

D. Que fit Champlain, ayant appris la mort tragique de Henri IV?

doussac, et le 3 juillet.

uvages. Is la vue de

de Hurons
nois.
colonie de
Paris?
clousie des
etc., qui fi.
ommission

nouvelle?
de Pontpitation de
de M. de

nement de

Tenri IV?

es, ne vouébec ? e remit le plain, qui

sa petite

ent-ils en

et Biart la langue gile. ort tragiR. Il repassa immédiatement en France, laissant le commandement au sieur Duparc.

D Que firent M. de Monts et ses associés, au prin-

temps de 1611?

R. Voulant faire un dernier effort pour maintenir leur privilège, ils armèrent quelques vaisseaux; et Champlain, ainsi que Pontgravé, repartit pour Québec.

D. Quel projet conçut Champlain, à son retour à

Québec?

R. Il conçut celui de bâtir un fort au dessous du saut St. Louis, pour assurer ses découvertes et protéger le commerce.

D. Où alla-t-il ensuite?

R. Il rejoignit Pontgravé, qui était descendu à Tadoussac, et s'embarqua pour la France, le 11 août, sur un navire de La Rochelle, où il arriva, le 10 septembre 1611.

D. Quelle fut l'occupation de Champlain, à son re-

tour en France?

R. A son retour en Erance, Champlain s'occupa de chercher un protecteur capable de soutenir à la cour les intélêts de sa colonie.

D. A qui s'adressa-t-il alors ?

R. A Charles de Bourbon, comte de Soissons, qui, par zèle pour la Religion, accepta l'offre qu'on lui faisait.

D. Qui succéda à Charles de Bourbon, mort quelques

semaines après sa nomination?

R. Ce fut son neveu, le prince Henri de Condé, qui consentit à accepter sa place.

D. Quand Champlain fut-il de retour à Québec?

R. Le 7 mai 1613, après une absence de près de deux ans.

D. Où se rendit-il, peu après son arrivée à Québec?

R. Il se rendit au saut St. Louis, où il espérait rencontrer les sauvages de l'ouest.

D. Que fit-il ensuite, désirant explorer les pays de l'ouest?

R. Il résolut de remonter l'Outaouais, ou grande

162

les

dr

mi

16

ge:

rivière des Algonquins, et pénétra jusque vers ses sources.

D. De retour au saut St. Louis, quelle résolution y

prit-il?

R. Convaineu qu'il n'avait rien à faire dans le pays pendant l'hiver, il se résolut d'aller en France, où sa présence pouvait être utile aux intérêts de la colonie; et, le 26 août, il s'embarqua à Tadoussac pour Saint-Malo.

D. Que fit Champlain, à son retour en France?

R. Il se rendit à Fontainebleau, où étaient alors le Roi et le prince de Condé. Leur ayant rendu compte de son voyage, il leur fit agréer son projet d'une bonne et puissante compagnie dont les ressources permettraient de poursuivre et d'améliorer les entreprises déjà commencées.

D. Que fit-il, après la formation de la compagnie

dite de Rouen?

R. Il songea à mettre à exécution le projet qu'il avait formé depuis longtemps, de conduire avec lui des missionnaires, pour raviver et soutenir 1a foi des Français, ainsi que pour prêcher les vérités de l'Évangile aux nations infidèles de l'Amérique.

D. Quand M. de Champlain repartit-il pour la

Nouvelle-France?

R. Le 24 avril 1615, il repartit de Honfleur, emmenant avec lui quatre Pères Résollets.

D. Quel Père s'arrêta à Québec?

R. Le Père Jean Dolbeau.

D. Où allèrent les autres Pères?

R. Impatients d'exercer leur zèle pour le salut des sauvages, les Pères Jamay et Le Caron se rendirent au saut Saint-Louis.

D. Que fit Champlain, peu de temps après son arri-

vée à Québec?

R. Il partit pour le saut Saint-Louis, où il trouva des Hurons qui l'engagèrent dans une nouvelle expédition contre les Iroquois.

D Quel fut le résultat de cette expédition?

ue vers ses

résolution y

lans le pays rance, où sa la colonie; pour Saint-

France? ient alors le ndu compte projet d'une ressources er les entre-

compagnie

projet qu'il ire avec lui ir 1a foi des rités de l'E.

t-il pour la

eur, emme

e salut des rendirent

ès son arri-

trouva des expédition

n ?

R. M. de Champlain ayant éte grièvement blessé, les Hurons se retirèrent avec nonte et avec perte.

D. A quoi M. de Champlain dut-il ensuite se résou-

dro?

R. Il dut ensuite se résoudre à passer l'hiver au milieu de ces barbares.

D. Que fit-il à l'ouverture de la navigation?

R. Il partit pour Québec, où il arriva le 11 juillet 1616.

D. Demeura-t-il longtemps à Québec?

R. Non, il en partit le 20 juillet, accompagné des Pères Jamay et Le Caron, pour alter prendre le vaisseau de Pontgravé à Tadoussae. Ayant mis à la voile le 3 août, il arriva à Honfleur, le 10 septembre 1616.

D. Quand Champlain repartit-il pour le Canada? R. Au printemps de 1617, pendant que les associés

étaient en querelle.

D. Que fit-il l'automne de la même année?

R. Il retourna en France, accompagné du Père Jean Dolbeau, pour tâcher d'éclairer les principaux associés de la compagnie sur leurs véritables intérêts.

D. Que faisait-il en France?

R. Il y employait tout son crédit et celui de ses amis, pour obtenir de la compagnie des secours plus abondants.

D. Que tenta la compagnie, pendant que Champlain

était en France?

R. Trouvant en lui un censeur incommode, elle essaya de lui enlever le commandement de la colonie.

D. Que firent les Récollets de Québec, au printemps

de 1620?

R. Ils jetèrent les fondements de leur couvent de Notre-Dame-des-Anges.

D. Que fit le prince de Condé, en 1620, touchant sa

vice-royauté de la Nouvelle-France?

R. Il la céda au duc de Montmorency, amiral de France, lequel nomma Champlain son lieutenant-général dans la Nouvelle-France.

D. Quand Champlain repassa-t-il en Canada pour y

jeter les bases d'une vraie colonie?

R. Champlain repartit de France au printemps de 1620, et arriva à Québec vers le commencement de juillet de la même année.

#### CHAPITRE IL

De la formation de la Compagnie de Montmorency, à la restitution à la France du Canada et de l'Acadie (1621-1632).

D. Que fit le duc de Montmorency, en 1621, sur de nouvelles plaintes portées contre la compagnie de Rouen?

R. Il en établit une autre pour faire opposition à celle de Rouen, dans l'espérance que cette nouvelle compagnie serait plus fidèle aux engagements qu'elle prit à son tour.

D. Quelle résolution dut prendre Champlain, ayant

à se plaindre des deux compagnies?

R. Il résolut de s'adresser au roi lui-même.

D. Qui choisit-il pour cette fin, sa présence étant nécessaire à Québec?

D. Il choisit le Père George Le Baillif, récollet, venu

en 1620.

D. Quel fut le résultat de la mission du Père Le Baillif?

R. Ce fut d'obtenir, entre autres choses, un arrêt du conseil d'état qui réunissait les deux compagnies en une seule, et qui accordait à la compagnie de Montmorency le privilége de la traite.

D Quelle mesure prit Champlain, dans l'automne

de 16217

R. Il renvoya en France deux familles qui n'avaient encore rien fait sur leurs terres, bien qu'elles fussent dans le pays depuis plus de deux ans.

D. Que fit-il pendant l'hiver de 1621-22?

R. Il conclut de nouvelles alliances avec quelques tribus sauvages.

D. Que firent les Iroquois à cette nouvelle?

R. Ils se mirent en campagne, après s'être divisés

A Q

162

en i

Sair

l'ét:

I Par

cut dan la

> sai de Fr

qu

so m

t

C

ľ

1

ntemps de cement de

rency, à la

621, sur de pagnie de

position à e nouvelle nts qu'elle

ain, ayant

ence étant

ollet, venu

ı Père Le

arrêt du ngnies en Montmo-

l'automne

n'avaient es fussent

 ${f quelques}$ 

divisés

on plusieurs partis: l'un attaqua les Français au saut Saint-Louis; l'autre se rendit à Québec, où il attaqua l'établissement des Récollets.

D. Quels nouveaux ouvriers apostoliques arrivèrent

à Québec, en 1623?

R. Le Père Nicolas Viel et le Frère Gabriel Sagard, premier historien des missions huronnes.

D. Par quel événement fut marquée, à Québec,

l'année 1624?

R. Par une solennité religieuse, célébrée en exécution d'un vœu fait en l'honneur de Saint Joseph qui, dans cette occasion, fut choisi pour premier patron de la Nouvelle-France.

D. Quelle détermination prit Champlain, voyant que la compagnie, non contente de laisser le pays sans défense, négligeait encore de pourvoir Québec

des vivres nécessaires?

R. Il se détermina à reconduire sa famille en France.

D. Quand partit-il de Québec?

R. Le 15 août 1624, après avoir instamment recommandé, non-seulement les travaux de l'habitation, mais encore ceux du fort Saint-Louis.

D. A qui laissa-t-il le commandement, en son ab-

sence?

R. Au sieur Emeri de Caën, qui était en même

temps principal commis de la colonie.

D. Que fit le duc de Montmorency, fatigué des querelles continuelles entre les deux partis de la Compagnie du Canada?

R. Il céda sa vice-royauté au duc de Ventadour.

D. Quels furent les premiers Jésuites qui arrivèrent au Canada?

R. Ce furent les Pères Charles Lalemant, Jean de Brebœuf, Edmond Masse, et deux Frères coadjuteurs.

D. Que fit Champlain, à la nouvelle que de Caën inquiétait les Catholiques de Québec, jusqu'à voulcir les obliger d'assister aux prières des Huguenots?

R. De concert avec le Père J. Le Caron, il porta

163

**a**u

ma

de

des plaintes au roi. Le sieur de la Ralde fut alors nommé pour remplacer le sieur de Caën.

D. Dans quel état Champlain trouva-t-il la colonie,

à son retour à Québec, en 1626?

R. Il trouva l'habitation et le fort Saint-Louis dans l'état où il les avait laissés deux ans auparavant.

D. Que fit-il alors?

R. Il fit achever le magasin et construire un fort

spacieux.

D. Quelle résolution prirent le roi Louis XIII et son ministre, le cardinal de Richelieu, en apprenant que la compagnie ne remplissait pas ses engagements?

R. Ils résolurent de la supprimer et d'en former une nouvelle qui donnât enfin naissance à une colonie française catholique, selon le dessein de François Ier.

D. Quand fut formée la nouvelle compagnie connue sous le nom de Compagnie des Cent-Associés, ou de la Nouvelle-France?

R. Le 29 avril 1627.

D. A quoi s'obligea la nouvelle compagnie?

R. A faire passer deux ou trois cents hommes dans la Nouvelle-France, dès l'année 1628, et à continuer d'en envoyer annuellement, afin qu'au bout de quinze ans, la colonie renfermât au moins 4000 Français catholiques.

D. Qu'arriva-t-il presque aussitôt après la formation de cette compagnie, qui donnait de si belles espérances

pour l'avenir de la colonie?

R. La guerre fut déclarée entre la France et l'Angleterre.

D. Quel fut le resultat de cette guerre pour la

colonie?

R. L'Angleterre envoya une flotte de dix-huit vaisseaux, commandée par David Kertk, calviniste français, pour s'emparer de la Nouvelle-France.

D. De quelles places Kertk s'empara-t-il d'abord

au commencement de l'année 1628?

R. De Port-Royal et de Tadoussae.

D. Que fit-il ensuite?

le fut alors

la colonie,

Louis dans avant.

ire un fort

nis XIII et apprenant es engage.

former une ne colonie ançois ler. nie connae ciés, ou de

nio? nmes dans continuer de quinze gaiscatho-

formation spérances

e et l'An-

e pour la

huit vaisiste fran-

d'abord

R. Il envoya signifier à Champlain de lui livrer Québec; mais sur le refus ferme de celui-ci, il renonça au dessein de déloger les Français.

D. Quel parti prit alors Kertk, pour se dédom-

mager de son insuccès?

R. Il résolut de surprendre la flotille chargée de vivres que la nouvelle compagnie envoyait au secours de Québec; en effet, l'ayant rencontrée, il l'obligea de se rendre, après six heures de combat.

D. Qu'arriva-t-il l'année suivante, 1629?

R. Une escadre anglaise commandée par les frères Kertk se présenta devant Québec, et M. de Champlain, n'ayant encore reçu aucun secours de France, dut capituler le 20 juillet.

D. Qu'apprit Champlain, à son arrivée en Angleter-

re, le 20 octobre 1629?

R. Il apprit que la paix avait été conclue entre la France et l'Angleterre, deux mois avant la prise de Québec.

D. Où se rendit Champlain?

R. Il se rendit chez l'ambassadeur français, auquel il présenta un mémoire de ce qui s'était passé, et l'original de la capitulation de Québec.

#### CHAPITRE III.

De la restitution à la France, du Canada et de l'Acadie, à la formation de la Compagnie de Montréal (1632-1640).

D. Que fit le gouvernement français, peu après l'arrivée de Champiain à Paris, en 1629?

R. Il envoya en Angleterre demander la restitution du Canada et de l'Acadie.

D. Quel fut le résultat de cette démarche?

R. Le 29 mars 1632, un traité entre les deux couronnes fut conclu à St Germain-en-Laye, en vertu duquel, le roi d'Angleterre promettait de restituer à sa majesté très-chrétienne, tous les lieux occupés par les Anglais dans la Nouvelle-France.

des

que

de

gu

su

b

ti

D. Quand Québec fut-il remis aux Français?

R. Le 13 juillet 1632.

D. Que fit la compagnie, en 1633, après être rentrée dans tous ses droits?

R. Connaissant le zèle et l'expérience de Champlain, elle lui confia de nouveau le gouvernement de la Nouvelle-France, avec des pouvoirs plus amples qu'auparavant.

D. Quand Champlain fut-il de retour à Québec?

R. Le 23 mai 1633.

D. Quel moyen prit Champlain afin d'ôter aux sauvages de l'ouest la pensée de descendre au-dessous de Québec pour y trafiquer avec les Anglais?

R. Il établit un poste de traite sur un îlot, auquel

on donna le nom de Richelieu.

D. Que fit encore Champlain, l'année suivante?

R. Il envoya le sieur de sa Violette en établir un autre aux Trois-Rivières, à l'embeuchure de la rivière qui portait alors ce même nom.

D. Quelle faveur fut conférée à la petite colonie,

vers la fin de 1635?

R. La dotation d'un collège à Quében sous la direction des Révérends Pères Jésuites.

D. Quel événement vint jeter le deuil dans la co-

lonie?

R. Ce fut la mort de M. de Champlain.

D. Quel fut le successeur de M de Champlain dans

le gouvernement de la colonie?

R. Ce fut M. de Montmagny, chevalier de Malte, qui, à une sincère piété, joignait un zèle et une fermeté rares.

D. Quand arriva-t-il à Québec? R. Il y arriva le 11 juin 1636.

D. Qui avait remplacé M. de Champlain, en attendant l'arrivée de son successeur?

R. M. de Châteaufort.

D. Qu'avaient fait les Iroquois au commencement de l'année 1636?

R. He avaient paru en armes au milieu du pays

cais?

ètre rentrée

Champlain, ient de la us amples

Québec?

ter aux sau--dessous de

lot, auquel

suivante? établir un e la riviere

te colorie.

sous la di-

dans la co-

olain dans

de Malte. une fer-

i, en at-

ncement

du pays

des Hurons, qui les repoussèrent avec l'aide de quel-

ques Français qui se trouvaient parmi eux.

D. Quel établissement fut alors fondé pour mettre les sauvages chrétiens et ceux qui se préparaient à le devenir, à l'abri des insultes des Iroquois et des rigueurs de la famine?

R. Ce fut la bourgade de Sillery près de Québec. D. Quel fut le second fruit du zèle des Pères Jé-

suites dans la Nouvelle-France?

R. Ce fut l'établissement, à Québec, d'un hôpital pour y recevoir les malades, et celui d'une école pour l'instruction des jeunes filles.

D. A queiles religieuses furent conflés ces deux éta-

blissements?

1650

R. Le premier fut confié aux religieuses Augustines, dites Hospitalières, et le second, aux Ursulines.

D. Quand ces religieuses arrivèrent-elles à Québec?

R. Elles y arrivèrent le 1er août 1639. D. Que firent les Iroquois, en 1640?

R. Ils tombèrent inopinément sur une tribu éloignée et en firent un grand massacre.

#### CHAPITRE IV.

De la formation de la Compagnie de Montréal, à l'administration de M. de Lauson (1640-1650).

D. Quelle est l'association qui se forma en 1640,

pour empêcher la colonie de périr?

R. Plusieurs personnes, tant ecclésiastiques que iaïques, animées d'un zèle religieux, s'associèrent sous le nom de Compagnie de Montréal, pour le soutien de la religion catholique en Canada, et pour la conversion des sauvages.

D. Que se proposait cette société?

R. Cette société se proposait de former, dans l'île de Montréal, une bourgade française bien fortifiée, à l'abri de toute insulte, pour y recevoir les pauvres et les mettre en état de subsister de leur travail.

fou (

D

Tro

dan

Tro

les

ter

cal

ch

Di'

pe

D. Quel gentilhomme offrit alors à la compagnie ses services pour cette belle œuvre?

R. Ce fut M. de Maisonneuve, gentilhomme cham-

penois, l'un des associés.

D. Que fit M. de Maisonneuve, au printemps de 1641?

R. Il s'embarqua à La Rochelle avec plusieurs familles, et arriva à Québec, à la fin d'août de la même année.

D. Que fit-il au printemps suivant?

R. Il fit voile pour l'île de Montréal avec sa petite colonie, et y arriva le 17 mai.

D. Quel nom reçut la bourgade qui y fut fondée?

R. Elle reçut le nom de Ville-Marie.

D. Comment la fortifia-t-on?

R. On l'entoura d'une palissade de pieux.

D. Que fit le gouverneur général, pour empêcher les Iroquois de pénétrer dans la colonie?

R. Il fit bâtir un fort à l'entrée de la rivière de

Sorel.

D. Quel établissement vint ajouter à la prospérite de Ville-Marie, en 1644?

R. Ce fut la fondation d'un hôpital, due à la géné-

rosité de Madame de Bullion.

D. Que firent les Iroquois, cette même année 1644, en apprenant la formation de Ville-Marie?

R. Excités par de perfides Hurons, ils résolurent

d'aller l'attaquer.

D. Quelle fut l'issue de leur attaque?

R. Trois Montréalais furent tues et trois autres faits prisonniers; mais M. de Maisonneuve, qui commandait, tua de sa main le chef des Iroquois.

D. Qu'arriva-t-il alors à deux missionnaires, les

Pères Jogues et Bressani?

R. Ils tombèrent entre les mains des Iroquois, qui les maltraitèrent horriblement.

D. Quelles nouvelles reçut-on, vers le même temps,

du pays des Hurons?

R. On apprit que les Iroquois y détruisaient par le

1648]

ompagnie

me cham.

temps de

urs famil. la même

sa petite

fondée?

mpêcher

ivière de

rospérite

la géné.

ée 1644,

solurent

autres 7e, qui

es, les

oquois,

emps,

par le

feu des bourgades entières, et en massacraient tous les habitants.

D. Que manda M. de Champflour, gouverneur des Trois-Rivières, à M. de Montmagny, peu après la prise du Père Bressani?

R. Il manda que des Hurons venaient d'arriver dans son poste avec trois prisonniers Iroquois.

D. Que fit M. de Montmagny?

R. Profitant de la conjoncture, il se rendit aux Trois-Rivières et invita les Iroquois, les Hurons et les Algonquins à une assemblée générale, pour y traiter de la paix.

D. Quel fut le résultat de cette assemblée?

R. La paix y fut conclue.

D. Quelle fut la fin da Père Jogues?

R. Le 17 octobre 1646, comme il entrait dans la cabane d'un huron, un iroquois, qui s'y trouvait caché, lui fendit la tête d'un coup de hache.

D. Que firent les Iroquois, en 1647?

R. Divisés en petites bandes, ils se mirent en campagne: ils brûlèrent le fort Richelieu et allèrent surprendre les Algonquins qui, comptant sur la paix, avaient quitté les Trois-Rivières et s'étaient dispersés pour faire la chasse.

D. Qui succéda à M. de Montmagny?

R. Ce fut M. d'Ailleboust, au mois d'août 1648. D. Qu'apportait de France Mr. d'Ailleboust?

R. Il apportait un nouvel édit royal.

D. Quelles étaient les dispositions de cet édit?

R. L'édit royal portait. 1º que le gouverneur général devait à l'avenir être nommé pour trois ans seulement; 2° que le roi créait un conseil composé du gouverneur de la colonie, du supérieur des Jésuites de Québec, en attendant qu'il y eût un évêque, du dernier gouverneur sorti de charge, de deux habitants du pays élus tous les trois ans par les gens tenant le conseil et par les syndics des communautés de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières.

D. Que firent les Iroquois, le 4 juillet 1648?

R. Ils se jetèrent à l'improviste sur la bourgade

huronne de Saint-Joseph, composée de 400 familles, et massacrèrent ou firent prisonniers de guerre 700 Hurons.

D. Quelle fut la conduite du Père Daniel, au milieu

du carnage de ses chers néophytes?

R. Il baptisa un grand nombre de catéchumènes par aspersion, puis fut lui-même tué et son corps jeté dans les flammes.

D. Que firent encore les Iroquois, le 16 mars de l'an-

née suivante?

R. Au nombre d'environ mille, armés pour la plupart d'arquebuses que leur donnaient les Hollandais, ils firent irruption d'abord sur la bourgade Saint-Ignace, où ils tuèrent et firent prisonniers tous les Hurons qui s'y trouvaient; puis, ils allèrent attaquer la bourgade Saint-Louis, qu'ils livrèrent aux flammes.

D. Quelle fut la conduite des Pères de Brebeuf et

Lalemant, dans cette circonstance?

R. Tandis que cinq cents Hurons prenaient incontinent la fuite, ces Pères tenaient ferme pour pouvoir absoudre ou baptiser ceux qui étaient restés dans la bourgade. Ils furent pris l'un et l'autre par les Iroquois, qui les firent expirer dans les plus horribles tourments.

D. Quel parti prirent les Hurons de quinze bour-

gades, en apprenant ces désastres répétés?

R. Ils prirent le parti d'abandonner leurs cabanes et d'y mettre le feu, dans l'espérance de trouver leur salut au milieu des bois, ou en se réfugiant chez d'autres peuples.

D. A quoi se décidèrent les Pères Jésuites de cette

mission, le 15 mai 1649?

R. Ils se décidèrent à quitter leur résidence de Sainte-Marie, pour suivre trois cents familles huronnes, la plupart chrétiennes, dans l'île Saint-Joseph, où elles s'étaient réunies.

D. Quel fut le sort de la bourgade Saint-Jean,

presque toute composée de Hurons fugitifs?

R. Le 7 décembre 1649, tous les habitants de cette bourgade furent massacrés ou emmenés captifs. Le Père milie saint D

1653

nati R

été une sent

vel

pla jui

Sa

V d

.

tmilles, et e 700 Hu.

au milieu

chumènes corps jeté

rs de l'an-

ur la plupllandais, le Saints tous les attaquer flammes, rebeuf et

nt inconr pouvoir s dans la r les Irotorribles

ze bour-

cabanes ver leur d'autres

le cette

nce de es huoseph,

t-Jean,

cette Le Père Charles Garnier, leur missionnaire, fut tue au milieu de ses néophytes pendant qu'il exerçait son saint ministère.

D. Que causa dans la colonie la destruction de la nation huronne?

R. La destruction de la nation huronne, qui avait été la fidèle alliée des Français, causa dans la colonie une douloureuse sensation, à laquelle se mêlait un sentiment de profonde inquiétude.

#### CHAPITRE V.

De l'administration de M. de Lauson, à la formation du Conseil Supérieur (1650-1663).

D. Comment finit l'année 1650, si funeste à la Nou-

velle-France par la destruction des Hurons?

R. L'année 1650 se termina par la nomination de M. de Lauson comme gouverneur général, en remplacement de M. d'Ailleboust.

D. Que fit une nombreuse bande d'Iroquois, le 18

juin 1651?

R. Ayant attaqué quelques Français à la Pointe Saint-Charles, près de Ville-Marie, ils furent repoussés avec de grandes pertes, par M. de Maisonneuve.

D. Que firent-ils encore, le 26 juillet suivant?

R. Ils assiégèrent, au nombre de 200, l'hôpital de Ville-Marie; mais ils durent se retirer honteusement devant une garnison de seize hommes, commandée par le major Lambert Closse.

D. Quelle douloureuse perte fit la colonie, le 17 août

1652?

R. Elle perdit M. Du Plessis-Bochart, gouverneur des Trois-Rivières, qui fut tué, avec quinze de ses hommes, dans un engagement contre un parti d'Iroquois.

D. Qu'arriva-t-il au Père Buteux, comme il remontait le Saint-Maurice pour se rendre chez les Attika-

mègues?

cot

par

de

for

de

let

lo

m

te

R. Il fut massacré avec ses conducteurs par des Iroquois.

D. Que firent cinq cents Agniers, vers la fin d'août

1653?

R. Ils s'approchèrent des Trois-Rivières et tinrent ce poste bloqué pendant quelque temps.

D. Continuèrent-ils longtemps leur agression?

R. Non; car le 6 novembre suivant, ils demandèrent la paix, qui leur fut accordée.

D. Quand M. de Maisonneuve, qui avait été obligé d'aller en France demander un renfort devenu nécessaire, fut-il de retour au Canada?

R. Il y fut de retour le 27 septembre 1653, avec une recrue de cent hommes, levée dans l'Anjou, le Maine,

le Poitou et la Bretagne.

D. Quand Ville-Marie devint-elle réellement colonie?

R. Ville-Marie ne devint une colonie qu'après l'arrivée de la recrue dont on vient de parler.

D. Quel fut le successeur de M. de Lauson dans

le gouvernement du Canada?

R. Ce fut le vicomte d'Argenson. Il n'arriva à Québec que le 11 juillet 1658.

D. Quelle nouvelle recrue d'ouvriers évangéliques

avait précédé, au Canada, M. d'Argenson?

R. Quatre ecclésiastiques pour la mission de Ville-Marie, envoyés par le vénérable M. Olier, fondateur du Séminaire de Saint-Sulpice.

D. Qu'apprit M. d'Argenson, le lendemain de son

arrivée à Québec?

R. Il apprit que des Algonquins venaient d'être massacrés par les Iroquois, sous le canon du fort.

D. Que fit alors M. d'Argenson?

R. Il poursuivit les assassins, à la tête de 250 hommes; mais il ne put les rejoindre.

D. Quelle consolation regut la colonie, au milieu de

ces désastres?

R. Ce fut l'arrivée à Québec, le 16 juin 1659, de Monseigneur François-Xavier de Laval-Montmorency, en qualité de vicaire apostolique de la Nouvelle-France.

rs par de

fin d'août

et tinrent

ssion ? mandèrent

44

été obligé evenu né.

, avec une le Maine,

nt colonie? après l'ar

uson dans

n'arriva à

ngéliques

de Ville-Condateur

n de son

nt d'êt**re** fort.

250 hom-

nilieu de

1659, de norency, ouvelleD. Quand fut fondé le séminaire de Saint-Sulpice, à Ville-Marie, ou Montréal?

R. En 1659, par l'abbé de Queylus.

D. Quelle autre importante fondation vit Montréa cette même année?

R. Ce fut celle de la Congrégation de Notre-Dame, par la vénérable sœur Bourgeoys.

D. En quel état se trouvait la colonie, au printemps de 1660?

R. Elle était menacée d'une destruction complète.

D. A qui la colonie, attaquée alors par une grande force d'Iroqueis, dut-elle son salut?

R. Elle le dut en partie à dix-sept braves Français de Montréal, qui périrent glorieusement pour sauver leurs frères.

D. Que firent les Iroquois, au printemps suivant?

R. Ils repararent en différents endroits de la colonie, et y firent de grands dégats.

D. Quel autre fléau vint désoler la colonie dans le

même temps?

1662]

R. Ce fut une sorte d'épidémie qui sévit indistinctement sur les Français et sur les Sauvages, mais particalièrement sur les enfants.

D. Quel fut le successeur de M. d'Argenson dans

le gouvernement de la Nouvelle-France?

R. Ce fut le baron d'Avaugour, qui orriva à Québec le 21 août 1661.

D. Quel fut le premier soin de M. d'Avaugour après son arrivée en Canada?

R. Son premier soin fut de visiter tous les postes de son gouvernement.

D. Quel parti prit-il, après cette visite?

R. Il se décida à demander au roi les troupes et les munitions qui lui paraissaient nécessaires pour la défense de la colonie.

D. M. d'Avaugour fut-il exaucé?

R. Oui, car il reçut, l'année suivante, 1662, un renfort de 400 hommes avec plusieurs officiers de mérite; ce qui causa la plus grande joie dans Québec.

D. Cette joie ne fut-elle pas troublée?

R. Oui, par la dissension qui éclata entre le gouverneur et Mgr. de Laval, au sujet de la traite de l'eau-de-vie avec les Sauvages.

D. Quelle résolution prit Mgr. de Laval, voyant que tous ses efforts pour résister au torrent du mal étaient

inutiles?

R. Ce fut d'aller porter lui-même ses plaintes au pied du trône (1662).

D. Qu'arriva-t-il d'extraordinaire dans la colonie,

presque aussitôt après le départ du prélat?

R. Un épouvantable tremblement de terre, qui fut plus puissant sur les consciences que ne l'avaient été toutes les foudres de l'Église et toutes les menaces des prédicateurs.

D. Quel fut le succès de Mgr. de Laval en France?

R. Le digne prélat plaida si bien sa cause auprès de Louis XIV, qu'il en obtint tous les pouvoirs qu'il désirait relativement au commerce d'eau-de-vie; il eut même assez d'influence pour faire rappeler le gouver neur.

# TROISIÈME ÉPOQUE.

DE L'ÉTABLISSEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR, A LA CAPITULATION DE MONTRÉAL (1663-1760).

# CHAPITRE PREMIER.

De l'établissement du Conseil Supérieur, à la première administration de M. de Frontenac (1663-1672).

D. Comment s'ouvrit l'année 1663 pour la Nouvelle France?

R. Elle s'ouvrit par la démission de la compagnie des Cent-Associés, qui remit au roi ses priviléges et son domaine, le 24 février de cette même année.

D. Que créait le roi par un édit d'avril 1663?

R. Un conseil souverain, chargé d'administrer la

instic

1660

les a D.

R. dant géné nom

D. R. aux

aux D R

mi-s offic cent

> ann F MM éta

> > mê fut qui par

> > > l'e dé lés

O

81

81 81

1668

e le goutraite de

yant que al étaient

aintes au

colonie,

e, qui fut aient été menaces

France? auprès de lu'il désie; il eut e gouver-

R, A LA ()).

première 572).

ouvelle

npagnie léges et lée. 3?

strer le

justice et de régler le commerce local, ainsi que toutes les affaires de police..

D. Comment le conseil devait-il être composé?

R. Du gouverneur général, de l'évêque, de l'intendant, qui en était le président d'office, d'un procureurgénéral, d'un greffier en chef et de quatre conseillers, nommés par le gouverneur, l'évêque et l'intendant.

D. Combien de cours de justice furent alors établies?

R. Trois; une à Québec, une à Montréal et l'autre aux Trois-Rivières.

D. Par qui M. d'Avaugour fut-il remplacé?

R. Par M. de Mésy, qui arriva à Québec vers la mi-septembre 1663, avec Mgr. de Laval, plusieurs officiers de guerre et de justice, des troupes et une centaine de familles.

D. Que fit la compagnie de Montréal, cette même

année?

R. Elle céda la propriété de l'île de Montréal aux MM. du Séminaire de Saint-Sulpice; ces Messieurs y étaient établis depuis six ans.

D. Quelle fut la conduite de M. de Mésy?

R. Bien que proposé au roi par Mgr. de Laval luimême pour gouverneur de la Nouvelle-France, il ne fut pas plutôt en place que, prêtant l'oreille à ceux qui avaient abusé du faible de son prédécesseur, il parut un tout autre homme.

D. Comment se comporta-t-il mvers Mgr. de Laval

et le Conseil Supérieur?

R. Il s'opposa à l'évêque en permettant la vente de l'eau de vie aux sauvages, comme l'avait fait son prédécesseur; et, quelques conseillers lui ayant fait une légitime opposition, il les fit reconduire en France. On allait lui faire son procès, mais la mort fut plus prompte que la justice humaine.

D. Quelle fut la fin de M. de Mesy?

R. M. de Mésy mourut à Québec le 5 mai 1665, après s'être réconcilié avec tous, et avoir reçu les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie dans de grands sentiments de piété.

D. Quel personnage fut, vers ce temps, envoyé dans la Nouvelle-France en qualité de vice-roi?

R. Ce fut le marquis de Tracy, lieutenant-général des armées du roi.

D. Quelle ctait sa mission?

R. Sa mission était celle d'établir l'ordre dans la Nouvelle-France, et de réduire les Iroquois.

D. Quand arriva-t-il à Québec?

R. Le 30 juin 1665, avec quelques compagnies du régiment de Carignan.

D. Comment le marquis de Tracy fut-il reçu à

Québec?

R. Il fut reçu au milieu des acclamations et des cris de joie de la population entière, qui l'accompagna, au son des cloches, jusqu'à la cathédrale, où Mgr. de Laval, revêtu de ses ornements pontificaux, l'attendait au milieu de son clergé.

D. Quel secours la colonie recut-elle de France, peu

après l'arrivée du marquis de Tracy?

R. Elle reçut le reste du régiment de Carignan, avec M. de Salières, qui en était colonel.

D. Que portait en outre l'escadre?

R. A bord de l'escadre se trouvaient M. de Courcelles, nommé gouverneur général du pays, M. Talon, intendant, avec un grand nombre de familles et d'artisans.

D. Quels furent les premiers soins du vice-roi, dès

qu'il eut reçu les secours qu'il attendait?

R. Ce fut de garantir la colonie des incursions des Iroquois.

D. Quels moyens prit-il?

R. Il fit immédiatement constraire trois forts: le premier à Sorel, le deuxième à Chambly, et le troisième à Sainte-Thérèse.

D. Que fit, au printemps, le vice-roi, bien résolu de montrer aux Iroquois qu'on était en état de les punir

de leurs insultes et de leur perfidie?

R. Il marcha contre eux à la tête de 600 soldats du régiment de Carignan, d'un pareil nombre de Canadiens et d'une centaine de sauvages.

D. C R. allère fut pa D.

de Tra R. denta

sociés D. temb

R. seraid payéd D.

la pl R. obsta parte vaier land

> R man pay

> > les I éta I

de

0

tué I des ver

Cn

oyé dans

t-général

e dans la

ignies du

il reçu à

ns et des ompagna, i Mgr. de attendait

ance, peu

nan, avec

de Cour-M. Talon, s et d'ar-

e-roi, dès

sions des

forts: le t le troi-

ésolu d**e** 9s punir

soldats le Cana. D. Que firent les Iroquois à l'approche des Français?

R. Effrayés, ils abandonnèrent leurs villages, et allèrent se mettre à couvert dans des lieux où il ne fut pas possible de les atteindre.

D. Quol fut le dernier acte d'autorité du marquis

de Tracy, avant de repasser en France?

R. Ce fut d'établir la compagnie des Indes Occidentales dans tous les droits de celle des Cent-Associés.

D. Quel arrêt le Conseil Supérieur rendit-il en sep-

tembre 1667?

R. Le Consoil Supériour arrêta que les dîmes ne seraient levées qu'au vingt-sixième, et qu'elles seraient payées en grains.

D. Quel obstacle rencontrait-on à la conversion de

la plupart des Sauvages?

R. La traite de l'eau-de-vie fut toujours le principal obstacle à la conversion des Sauvages: elle paralysait partout les travaux des missions; et les Iroquois pouvaient la faire librement avec les Anglais et les IIollandais.

D. Qu'est devenu le régiment de Carignan?

R. Quelques compagnies retournèrent en France; mais la meilleure partie du régiment se fixa dans le pays, principalement sur les bords de la rivière Richelieu ou des Iroquois.

On accorda aux officiers de grandes seigneuries que les soldats occupèrent en qualité de censitaires.

D. Quel établissement fonda Mgr. de Laval en 1668? R. Un petit séminaire à Québec; il y avait déjà établi le grand séminaire, cinq ans auparavant.

D. Quelle conduite tint M. de Courcelles, à l'égard de trois soldats français qui avaient enivré et ensuite

tué un chef iroquois?

R. Il fit casser la tête aux assassins, en présence des Iroquois qui étaient venus se plaindre au gouverneur.

D. Quelle maladie vint alors ravager le nord du Canada?

D

 $\mathbf{R}$ 

le g

avec

l'au

de-v

les !

et le

don

le g

et d

la b

la r

la 1

là,

des

800

l'A

con

éta

noi jet

che

ap

60 dé

go

in

en

F

D

R

R. La petite vérole, appelée aussi picotte, qui acheva de dépeupler ces vastes contrées.

D. En quelle année Québec fut-il érigé en évêché?

R. En l'année 1670.

D. Quel en fut le premier évêque?

R. Mgr. de Laval qui, jusqu'alors, n'était qu'évêque in partibus de Pétrée, et vicaire apostolique du Canada. Mgr. de Laval ne reçut ses bulles qu'en 1674.

D. Quels religieux arrivèrent à Québec au mois

d'août 1670?

R. Quatre Pères Récollets.

D. De quel personnage étaient-ils accompagnés !

R. De M. Perrot, qui venait au Canada comme gouverneur de Montréal, en remplacement de M. de Maisonneuve, qui avait demandé à se retirer.

D. Quelle était la conduite de la population de

Montréal vers le même temps?

R. "Toute l'île de Montréal, dit le Père Charlevoix, ressemblait à une communauté religieuse, parce que, dès le commencement, on avait eu un soin particulier de n'y recevoir que des habitants d'une conduite exemplaire."

D. Quel dessein conçut M. de Courcelles, pour

opposer une nouvelle barrière aux Iroquois?

R. Il conçut le dessein de bâtir un fort à un endroit nommé Cataracoui. C'est aujourd'hui Kingston.

# CHAPITRE II.

De la première administration de M. de Frontenac, à celle de M. de Denonville (1672-1685).

D. Par qui M. de Courcelles fut-il remplacé?

R. Par le comte de Frontenac, lieutenant général des armées du roi. Il arriva à Québec au commencement de l'automne 1672.

D. Quand M. de Frontenac fit-il construire le fort qu'avait projeté M. de Courcelles, à l'endroit appelé Cataracoui? qui acheva

évêché?

qu'évêque lu Canada. 74.

au mois

gnés? la comme de M. de er. ulation de

harlevoix, parce que, particulier conduite

elles, pour ? an endroit gston.

itenac, à

cé **?** t général **c**ommen-

re le fort t appelé R. En l'annee 1673; il lui donna son nom.

D. Quelle fut la conduite de M. de Frontenac dans

le gouvernement de la colonie?

R. Il ne tarda pas à se brouiller non-seulement avec plusieurs membres du conseil, mais aussi avec l'autorité ecclésiastique, au sujet de la traite de l'caude-vie, qui causait des désordres scandaleux parmi les Sauvages.

D. De quoi l'intendant Talon chargea-t-il Jolliet

et le P. Marquette, en 1670?

R. Il les charges d'aller reconnaître si le fleuve dont parlaient les Sauvages de l'ouest, se jetait dans le golfe du Mexique ou dans l'Océan Pacifique.

D. Racontez en peu de mots le voyage de Jolliet

et du P. Marquette.

1673]

R. Ces deux intrépides voyageurs se rendirent à la baie des Puants, sur le lac Michigan, remontèrent la rivière aux Renards, qui s'y jette, puis descendirent la rivière des Illinois jusqu'à son embouchure. De là, ils suivirent le grand cours d'eau dont la rivière des Illinois n'est qu'un petit affluent; puis, après avoir passé devant les bouches du Missouri et de l'Arkansas, ils s'arrêtèrent en ce dernier endroit, convaincus que le fleuve qu'ils venaient de descendre était bien celui que les Sauvages désignaient sous le nom de Meschacebe, ou "père des eaux," et qu'il se jette dans le golfe du Mexique.

Ils revinrent sur leurs pas; le P. Marquette se fixa chez les nations de l'ouest, où il mourut deux ans après, et Jolliet retourna à Québec, après avoir failli se noyer au saut St. Louis et y avoir perdu la relation

détaillée de son voyage.

D. Quel projet conçut M. de Frontenac pendant son gouvernement?

R. Il conçut le projet de faire explorer les régions

intérieures du nouveau continent.

D. Quel personnage s'offrit pour cette grande entreprise?

R. Le sieur Cavelier de la Salle, gentilhomme ins-

D

neu

les :

par

de

les

les

en

163

Fr

I

F

truit, actif et animé du double désir de s'illustrer et de s'enrichir.

D. Que fit d'abord M. de la Salle?

R. Il monta à Cataracoui, dont la seigneurie lui fut cédée, à condition qu'il rebâtirait en pierres le fort de Frontenac.

D. Que fit-il ensuite?

R. Il fit construire sur les lacs Érié et Ontario les premiers vaisseaux qu'on y ait vus, bâtit le fort Saint-Louis à l'ouest du Mississipi, et descendit ce fleuve jusqu'à son embouchure dans le golfe du Mexique, qu'il atteignit au mois d'août 1682.

D. Quel parti prit la cour de France voyant que le gouverneur de Frontenac et l'intendant Duchesneau ne pouvaient vivre ensemble plus longtemps?

R. Elle les rappela tous les deux.

D. Qui fut nommé pour remplacer M. de Frontenac?

R. Ce fut M. le Fèvre de la Barre, ancien officier de marine.

D. Quand arriva-t-il à Québec? R. Il y arriva dans l'été de 1682.

D. Que fit M. de la Barre en 1684?

R. Il porta la guerre chez les Iroquois, et s'avança jusqu'au lac Ontario, à la tête de 130 réguliers, 700 miliciens et 200 Sauvages.

D. Quel fut le résultat de cette expédition?

R. Il ne fut pas honorable pour le gouverneur, qui montra beaucoup trop de faiblesse dans le traité de paix qu'il conclut avec les Iroquois.

# CHAPITRE III.

De l'administration de M. de Denonville, à la seconde administration de M. de Frontenac (1685-1689).

D. Quel fut le successear de M. de la Barre?

R. Ce fut le marquis de Denonville, colonel des dragons, qui avait fait preuve de courage et d'habilete, et de qui l'on pouvait attendre de la fermeté et de la vigueur. illustrer et

gneurie lui pierres le

Ontario les fort Saintit ce fleuve xique, qu'il

yant que le Duchesneau ps?

Frontenac? ien officier

t s'avança uliers, 700

n ? rneur, qui s traité de

la seconde 1689).

re? Jonel des et d'habiermeté er D. Quel fut le premier soin du nouveau gouverneur?

R. Ce fut de s'instruire de l'état où se trouvaient les affaires avec les Iroquois.

D. Que fit M. de Denonville, en 1686, tout en pré

parant une expédition contre les Iroquois?

R. Il envoya, sous le chevalier de Troye, un parti de 80 hommes à la baie d'Hudson, pour y reprendre les postes surpris par les Anglais.

D. Quelle conduite perfide tint M. de Denonville à

l'égard des principaux chefs iroquois?

R. Il les attira sous divers prétextes à Cataracoui, les fit saisir, enchaîner et conduire à Québec, et de là en France, où les galères les attendaient.

D. Que fit le gouverneur, au commencement de 1687, après avoir reçu les renforts qu'il attendait de

France?

R. Il se disposa à faire définitivement la guerre aux Iroquois.

D. Par qui fut commandée l'expédition?

R. Par le marquis de Denonville en personne.

D. De combien d'hommes était-elle composée, et

d'où partit-elle?

R. Composée de 2000 hommes, y compris 300 Sauvages, la petite armée se mit en route de l'île Sainte-Hélène, le 13 juin, sur 200 bateaux et autant de canots d'écorce.

D. Qu'éprouva-t-elle après avoir passé deux défilés

très-dangereux?

R. Comme elle arrivait à un troisième défilé, elle fut vigoureusement attaquée par 800 Iroquois, qui furent à la fin repoussés après avoir perdu plus de 60 des leurs.

D. Que fit le marquis de Denonville pour assurer

sa victoire sur les Iroquois?

R. Il fit bâtir un fort à Niagara et y laissa une garnison de 100 hommes, sous les ordres du chevalier de Troye.

1690]

R.

ving

man

D.

R.

firen

sez

tinr

d'H

mer

la

par

No

ell ch

d

D

R

D. Que firent les Iroquois dès que le gouverneur fut de retour à Québec?

R. Ils recommencèrent leurs hostilités.

D. La paix que les Iroquois avaient demandée futelle conclue?

R. Non; car, excités par un chef Huron, 1500 d'entre eux firent, durant la nuit du 5 août 1689, une descente dans l'île de Montréal, massacrèrent hommes, femmes et enfants, mirent le feu partout et emmenèrent plus de 200 prisonniers, qu'ils brûlèrent dans leurs villages.

D. Quelle était la population française du Canada,

en 1688?

R. Elle n'était que de 11249 individus, ou d'un peu plus de 12000, en y comprenant le gouvernement de l'Acadie.

D. Quel événement vint encourager et réjouir la

colonie entière au milieu de ses difficultés?

R. Le retour de Mgr. de Laval, qui revenait au Canada, pour terminer sa vie au milieu de ses ouailles.

D. Quel fut le successeur de Mgr. de Laval?

R. Ce fut Mgr. de Saint-Valier, qui arriva à Québec, quelques mois après le retour de Mgr. de Laval.

# CHAPITRE IV.

De la seconde administration de M. de Frontenac, à la paix de Ryswick (1689-1697).

D. Quel fut le successeur du marquis de Denonville?

R. Ce fut le comte de Frontenac, qui arriva à Québec, le 12 octobre 1689.

D. Où alla le comte de Frontenac, le 27 du même mois?

R. Il alia à Montréal, qui venait d'être ravagé par les Iroquois.

D. Que fit le nouveau gouverneur à la nouvelle de l'ordre donné par M. de Denonville, de raser le fort de Frontenac ou Cataracoui?

gouverneur

nandée fut-

tron, 1500 1689, une thommes, et emmeèrent dans

lu Canada,

u d'un peu nement de

réjouir la

evenait au es ouailles, al? à Québec,

aval.

ntenac,

Denon-

va à Qué-

u même

⊲agé par

velle de ' le fort R. Il fit preparer en toute diligence un convoi de vingt-cinq canots, pour porter le contre-ordre au commandant de Varennes.

D. La campagne de 1689 fut-elle malheureuse dans

toutes les parties de la Nouvelle-France?

R. Non; car les Abénaquis, alliés des Français, firent subir aux Anglais, dans l'Acadie, un échec assez humiliant; et d'Iberville et ses compagnons soutinrent l'honneur du drapeau français dans la baie d'Hudson.

D. Que fit le comte de Frontenac pour se confor-

mer aux intentions de Louis X V?

R. Il porta la guerre dans la Nouvelle-York et dans la Nouvelle-Angleterre, dans l'hiver de 1689-90.

D. Comment divisa-t-il l'expédition?

R. En trois partis, qui tombèrent sur les Anglais par trois endroits à la fois.

D. Quel fut le succès de cette expédition?

R. Les Français eurent plusieurs avantages sur les Anglais et s'emparèrent de plusieurs forts.

D. Quel effet produisirent ces incursions dans la Nouvelle-York et dans la Nouvelle-Angleterre?

R. Loin d'intimider les habitants de ces provinces, elles les portèrent à faire des efforts vigoureux pour chasser les Français du Canada.

D. Que firent les colonies anglaises en 1690?

R. Elles armèrent une flotte de sept vaisseaux qu'elles confièrent au chevalier Phipps. Cette flotte fit voile pour l'Acadie et s'empara de Port-Royal, de la Hève, de Chedabouctou et de presque tous les postes que les Français y avaient.

D. Que firent encore les colonies anglaises la même

année 1690?

R. Elles mirent en mer une seconde flotte de 35 voiles, portant 2000 hommes de débarquement, sous le commandement de l'amiral Phipps, pour faire la conquête de toute la Nouvelle-France.

D. Quand la flotte ennemie parut-elle devant

Québec?

R. Elle y parut le 16 octobre.

Sai

me

d'I

aux

16

Ir

ça

D. Comment y fut-elle reçue?

R. Elle y rencontra une si vigoureuse résistance, qu'après quatre jours de bombardement, elle dut rebrousser chemin, après avoir perdu 600 hommes, 10 vaisseaux et beaucoup de canons et de munitions de guerre.

D. Quel mouvement les Anglais devaient-ils opérer, pendant que la flotte ferait le siège de Québec?

R. Le général Winthrop, à la tête de 3000 Anglais et Iroquois, devait attaquer Montréal; mais la tentative échoua.

D. Que firent les Iroquois pendant l'été de 1690?

R. Ils firent plusieurs incursions dans la colonie, et tuèrent un grand nombre d'habitants et de soldats avec plusieurs officiers de mérite.

D. Quelle mission reçut le sieur de Courtemanche, après le revers de la flotte anglaise devant Québec?

R. Il reçut la mission d'aller en informer les Hurons et les Outaouais, afin de ranimer leur esprit guerrier.

D. Que se passa-t-il au commencement de mai 1691?

R. Mille Iroquois vinrent établir leur camp à l'embouchure de la rivière des Outaouais; et, de là, se répandirent dans les environs de Montréal.

D. Que fit M. de Callières, gouverneur de Monttréal?

R. Il assembla sept à huit cents Sauvages qui, joints aux Français, soutinrent une rude attaque à la Prairie de la Madeleine, et parvinrent à mettre l'ennemi en pleine déroute.

D. Que fit une escadre anglaise de cinq vaisseaux, en septembre 1692?

R. Elle attaqua Plaisance, dans l'île de Terreneuve, qui n'avait que 50 hommes de garnison, avec un mauvais fort et aucune munition. La canonnade dura cinq heures, mais avec si peu de succès que l'escadre dut renoncer à son entreprise.

D. Quel succès eurent les Anglais, au printemps de 1693, dans la baie d'Hudson?

résistance, elle dut reommes, 10 unitions de

ent-ils opé e Québec? 00 Anglais lis la tenta-

de 1690? la colonie, de soldats

temanche, t Québec? er les Huleur esprit

it de mai

mp à l'eme là, se ré-

de Mont-

qui, joints à la Prail'ennemi

aisseaux,

reneuve, c un maulura cinq adre dut

rintemps

R. Trois de leurs navires s'emparèrent du fort Sainte-Anne, qui n'était défendu que par cinq hommes, auxquels on fit l'honneur d'en opposer quarante.

D. Quel succès eurent les Français, dans la baie

d'Hudson, en 1694?

R. D'Iberville, accompagné de ses deux frères Sérigny et Châteauguay, et de 120 Canadiens, enleva aux Anglais le fort Nelson.

D. Que firent les Iroquois en 1695?

R. Ils pénétrèrent dans la colonie par plusieurs points.

D. Qu'entreprit M. de Frontenac, au printemps de

1696?

R. Il entreprit une grande expédition contre les Iroquois.

D. Que firent les Iroquois, à l'approche des Fran-

çais?

R. Ils se retirèrent dans les bois.

D. Pendant que M. de Frontenac ravageait le pays des Iroquois, que se passait-il en d'autres lieux de la Nouvelle-France?

R. D'Iberville enlevait aux Anglais un vaisseau de 24 canons, sans perdre un seul homme, et leur prenait, par capitulation, le fort de Pemquid.

D. De l'Acadie, où alla d'Iberville?

R. Il alla à Terreneuve, où il enleva aux Anglais le fort et la ville de Saint-Jean, avec presque tous les postes qu'ils avaient dans l'île; et fit, avec une poi gnée de braves Canadiens, six ou sept cents prisonniers.

D. Où se rendit d'Iberville, à son départ de l'île

de Terreneuve?

R. Il se rendit à la baie d'Hudson, où, sur un vaisseau de 50 canons, il eut à se battre contre trois vaisseaux anglais, dont un était plus fort que le sien, et les deux autres portaient chacun 32 canons.

D. Quels succès eut d'Iberville?

R II coula à fond le plus gros vaisseau, s'empara d'un autre et obligea l'autre de prendre la fuite.

D. Quel projet avait été communiqué, vers ce même

R.

D.

R.

R

D

R

mên

vais de S

non et

tou

no

qu

80

ps

n

le pl

temps, par la cour de France, à M. de Frontenac?

R. Celui de s'emparer de toute la Nouvelle-Angleterre; mais il échoua.

D. Qu'est-ce qui vint mettre un terme aux hostilités

avec la Nouvelle-Angleterre?

R. La paix de Ryswick, qui venait d'être conclue entre les puissances de l'Europe, à la fin de l'année 1697.

#### CHAPITRE V.

De la paix de Ryswick, à celle d'Utrecht (1697-1713).

D. Quelle perte fit la colonie, en novembre 1698? R. Elle perdit le comte de Frontenac, qui mourut

âgé de 78 ans.

D. Par qui fut remplacé le comte de Frontenac? R. Par le chevalier de Callières, gouverneur de Montréal.

D. En quoi l'année 1701 fut-elle remarquable?

R. Par la paix générale qui fut signée à Montreal avec toutes les tribus sauvages, qui y avaient envoyé des députés.

D. Cette paix tant désirée fut-elle de longue durée?

R. Non; car, en 1703, l'Angleterre ayant déclaré la guerre à la France, les colonies américaines, soumises aux deux puissances, se brouillèrent aussi.

D. Quelle perte la colonie fit-elle en 1703?

R. Elle perdit M. de Callières, qui mourut à Québec le 26 mai.

D. Quel fut le successeur de M. de Callières?

R. Ce fut le marquis de Vaudreuil, gouverneur de Montréal.

D. Quel fut le premier soin du nouveau gouverneur général?

R. Ce fut de maintenir la paix avec les cantons iroquois, qui se trouvaient menacés par la guerre déelarée entre l'Angleterre et la France.

D. Quelle tentative firent les Anglais, on 1704?

tenac? Duvelle-An-

x hostilités

re conclue de l'année

echt

bre 1698 ; lui mourut

ntenac? erneur de

iable? Montreal nt **e**nvoyé

ue durée? déclaré la , soumises

? à Québec

es ? Frneur de

uverneur

tons iroterre dé-

704 ?

R. Ce fut de s'emparer de l'Acadie.

D. Quelle force envoyèrent-ils à cet effet?

R. Ils envoyèrent une flotte de 10 vaisseaux, dont le plus gros portait 60 canons, et le plus petit, 12.

D. Quelle fut l'issue de cette expédition? R. Elle fut malheureuse pour les Anglais.

D. Quelle perte les Français essuyèrent-ils, vers le

même temps?

R. Les Ánglais capturèrent, en 1704, un de leurs vaisseaux nommé la Seine, qui portait à Québec Mgr. de St. Valier, successeur de Mgr. de Laval, un grand nombre d'ecclésiastiques, plusieurs riches particuliers et une cargaison estimée à un million de livres tournois.

D. Qu'entreprirent les Anglais, en 1707?

R. De surprendre Port-Royal; mais leur entreprise ne réussit pas.

D. Que firent les Français, fiers des avantages

qu'ils avaient remportés à Port-Royal?

R. Ils résolurent, en 1709, de marcher contre les établissements anglais de Terreneuve.

D. Quel fut le résultat de leur expédition?

R. M. de St. Ovide, à la tête de 169 hommes, tant soldats, matelots, miliciens que Sauvages, prit d'assaut Saint-Jean, entrepôt général des Anglais, défendu par 900 hommes, 50 canons et trois forts considérables.

D. Quelle résolution prirent les Anglais, en 1710?

R. Ils résolurent de chasser les Français de l'Acadie. D. Quelle force envoyèrent-ils contre cette pro-

Ils envoyèrent une flotte de 54 voiles, portant 3500 hommes, sans compter les matelots.

D. Quel fut le résultat de cette expédition, com-

mandée par le général Nicholson?

R. Port-Royal, qui n'avait que 300 hommes à opposer aux Anglais, résista avec vigueur pendant quelques jours; mais ne pouvant plus tenir, dut capituler. Cette place perdit alors son nom pour prendre celui d'Annapolis.

D. Que firent les Anglais, encouragés par leurs succès en Acadie?

R. Ils songèrent alors à faire la conquête du Canada.

D. Quel fut le résultat de leur entreprise?

R. La flotte qu'ils avaient envoyée pour s'emparer de Québec fut surprise par une violente tempête dans le Saint-Laurent. Huit des plus gros vaisseaux se brisèrent sur des écueils, et près de 900 hommes périrent dans les flots.

D. En apprenant ce mauvais succès, que fit Nicholson, qui s'avançait sur Montréal à la tête d'une

armée de 4600 hommes?

R. A la nouvelle de la perte de la flotte anglaise,

Nicholson battit en retraite.

D. Qu'éprouvèrent les contrées de l'ouest du Canada, pendant que les bords du Saint-Laurent jouis saient de la paix?

R. Elles furent troublées par les Outagamis, connus

sous le nom de Renards.

D. Que fit M. DuBuisson, commandant au fort du Détroit, ayant appris le projet qu'avaient formé ces barbares de faire main-basse sur tous les Français?

R. Il envoya en diligence avertir les Sauvages, ses alliés, qui arrivèrent bientôt auprès de lui en bon

ordre.

D. Quel fut le résultat des divers combats livrés aux Outagamis?

R. Les Outagamis, avec leurs alliés, perdirent dans

divers combats plus de 2000 combattants.

D. Quels ordres les gouverneurs-généraux du Canada et des colonies anglaises reçurent-ils de leurs souverains respectifs, en 1712?

R. Ils reçurent l'ordre de faire cessor tout acte d'hostilité entre les sujets des deux nations et leurs alliés, parce qu'une suspension d'armes venait d'être signée entre la France et l'Angleterre.

D. Quand la paix fut-elle signée entre la France

et l'Angleterre, et que céda la France?

R. La paix fut signée à Utrecht, Hollande, en 1713; la France fut fercée de seder à l'Angleterre: l'Acadie,

D.

Terrer préter

l'Aca R.

appe avec D.

> bient R.

D. R.

il s'o

tinu les

> par da me

fra

00

Ti

leurs suc-

ours suc.

u Canada.

s'emparer tempéte vaisseaux

hommes, que fit

tète d'une anglaise,

st du Ca. rent jouis

is, connus

u fort du formé ces Français? vages, ses ui en bon

ats livrés

rent dans

du Cade leurs

out acte et leurs it d'être

France

n 1713; Acadie, Terreneuve, la baie d'Hudson, et elle abandonna ses prétentions sur le pays des Iroquois.

#### CHAPITRE VI.

De la paix d'Utrecht, à celle d'Aix-la-Chapelle (1713-1748).

D. A quoi songea-t-on, aussitôt après la cession de

l'Acadie à l'Angleterre?

R. On songea à fonder dans l'île du Cap-Breton, appelée dès lors Ile-Royale, un établissement solide avec une place fortifiée, ayant un bon hâvre.

D. Quel nom donna-t-on à la ville qui s'y éleva

bientôt?

17257

R. On l'appela Louisbourg.

D. Que fit le marquis de Vaudreuil, en 1714?

R. De concert avec M. Begon, intendant du Canada, il s'occupa du soin de fortifier et de peupler la colonie.

D. Quel bien la paix procura-t-elle à la colonie?

R. Elle permit au gouverneur général de faire continuer, en 1720, les fortifications de Québec, d'après les plans de M. Chaussegros de Léry.

D. Que firent les Anglais, au mois d'août 1724?

R. Deux cent quatre-vingts d'entre eux, soutenus par une bande d'Iroquois, tombèrent, vers trois heures da matin, sur un village d'Abénaquis, et tuèrent hommes, femmes et enfants.

D. Quel accident arriva-t-il, en 1725, à un vaisseau français, appelé le *Chameau*, qui venait à Québec?

R. Ce vaisseau, qui avait à son bord 250 passagers, se brisa sur la côte de l'Ile-Royale, près de Louisbourg, et tout l'équipage périt.

D. Quelle perte la colonie fit-elle la même année? R. Elle perdit M. de Vaudreuil. Il mourut le 10 octobre, après avoir gouverné le Canada 21 ans.

D. Par qui M. de Vaudreuil fut-il remplacé temporairement?

R. Par M. de Longueuil, gouverneur de Montréal.

D. Quel fut le successeur du marquis le Vaudreuil dans le gouvernement de la Nouvelle-France?

R. Ce fut le marquis de Beauharnais. Il arriva à Québec vers la fin d'août 1726, avec le nouvel intendant, M. Dupuy, qui venait remplacer M. Begon.

D. Quelle autre perte le Canada eut-il à deplorer

en 1727?

R. Celle de son second évêque, Mgr. de St. Valier, qui mourut à l'Hôpital-Général de Québec.

D. Quel fut le successeur de Mgr. de St. Valier?

R. Ce fut Mgr. de Mornay, son coadjuteur.

D. Que fit Mgr. de Mornay, alors en France, et ne pouvant se rendre dans son diocèse à cause de ses infirmités?

R. Il obtint pour coadjuteur Mgr. Dosquet, qui fut sacré sous le titre d'évêque de Samos, et qui, quatre ans plus tard, devint évêque de Québec, par la démission de son titulaire.

D. Que fit M. de Beauharnais, en 1728?

R. Il porta la guerre chez les Outagamis, qui continuaient leurs pillages et leurs assassinats contre les Sauvages alliés des Français.

D. Que trouva sa petite armée à son arrivée chez

les Outagamis.

R. Elle trouva le pays désert, les Sauvages s'étant sauvés. Après avoir brûlé les cabanes des Sauvages, et démoli leurs forts, l'armée revint en Canada.

D. Que fit le marquis de Beauharnais, en 1731?
R. Il fit ériger une forteresse à la Pointe à la Chevelure, sur le lac Champlain, pour barrer le chemin

aux Anglais.

D. Quelle maladie ravagea la colonie, en 1733?

R. Ce fut la petite vérole.

D. Qu'arriva-t-îl de remarquable dans la colonie, de 1733 jusqu'au siége de Louisbourg, en 1745?

R. Il no s'y passa aucun événement de haute im-

portance.

Dans l'ouest, cependant, les frères de la Verendrye firent de grandes découvertes; ils atteignirent les

mont voya D.

D.

celar R. D.

R. Quél vict pend

> R qui

> > 174 F

bou

po

sic po

c

q

j

[1745

e Vaudreuil ance?

Il arriva à ouvel inten-.. Begon.

l à déplorer

e St. Valier, ec.

St. Valier? teur.

rance, et ne eauso de ses

Dosquet, qui t qui, quatre par la démis

nis, qui conts contre les

rrivée chez

ages s'étant s Sauvages, Canada. en 1731? te à la Che-

le chemin 1733 P

la colonie, 745? haute im-

Verendrye nirent les montagnes Rocheuses, en 1743, après douze années de

voyages et de fatigues incroyables.

D. Que fit Mgr. Dosquet, absent de son diocèse depuis plusieurs années, et dont la santé était chancelante?

R. Il donna sa demission, le 25 juin 1739.

D. Quel fut son successeur?

R. Ce fut Mgr. de l'Auberivière, qui mourut à Québec, le 20 août 1740, huit jours après son arrivée, victime des soins qu'il avait prodigués aux malades, pendant la traversée.

D. Par qui fut-il remplacé?

R. Par Mgr. Henri-Marie Dubreuil de Pontbriand, qui arriva à Québec le 30 août 1741.

D. Quel fut le principal événement de l'année 1745?

R. Le siège de Louisbourg et la reddition de cette place aux Anglais.

D. Quelle était la force de l'expédition contre Louis-

bourg?

1740]

R. La flotte expéditionnaire, sous les ordres du commodore Warren, était composée de quatre vaisseaux de guerre et d'un grand nombre de transports portant 4000 soldats.

D. Que fit le gouvernement français, en apprenant

la prise de Louisbourg?

R. Il envoya, au mois de juin 1746, une flotte considérable, sous le commandement du duc d'Anville, pour reprendre cette ville et le Cap-Breton.

D. Cette expédition répondit elle à la fin qu'on

s'était proposée?

R. Non; car la flotte avait à peine perdu de vue les côtes de France, qu'elle fut assaillie par une tempête qui sépara les vaisseaux les uns des autres, de sorte que le duc d'Anville n'arriva à Chibouctou (Halifax) qu'au bout de trois mois, et avec sept vaisseaux seuement.

D. Le duc d'Anville, étant mort d'apoplexie quatre jours après son arrivée à Chibouctou, qui est-ce qui prit le commandement du reste de la flotte?

pri

17

en

R. Ce fut M. d'Estourmel, qui se perça de son épée quelque temps après, dans un accès de fièvre chaude.

D. Qu'avait décidé M. de la Jonquière, qui avait

remplacé M. d'Estourmel?

R. Le nouveau commandant avait décidé d'aller attaquer Port-Royal; mais ayant eu avis qu'une escadre était partie d'Angleterre pour l'Amérique, il se hâta de mettre à la voile.

D. Qu'éprouva-t-il peu après?

R. Arrivé près du cap Sable, une tempête dispersa le peu de vaisseaux qu'il avait sous son commandement, et le contraignit de retourner en France.

D. Que firent les Anglais, après le désastre arrivé

à la flotte française?

R. Ils allèrent attaquer M. de Ramsay à Beaubassin; mais le 11 février 1747, ils furent complètement battus, et obligés de se rendre à discrétion à une poignée de Canadiens et de Sauvages.

D. Quelle résolution prit le gouvernement français, malgré le mauvais succès de la première expédition

contre Louisbourg?

R. Il résolut de faire de nouveaux efforts pour re prendre cette ville et tout ce qu'il avait perdu en Acadie.

D. A qui fut confiée la nouvelle flotte qu'on venait

d'équipper?

R. Au marquis de la Jonquière, nommé, en 1747, gouverneur général de la Nouvelle-France, en remplacement de M. de Beauharnais.

D. Quelle fut l'issue de cette seconde expédition?

R. La flotte, qui était composée de trente transports chargés de troupes et de provisions, et de six vaisseaux de ligne, fut rencontrée sur les côtes de la Galice, Espagne, par une flotte anglaise de dix-sept vaisseaux de ligne. M. de la Jonquière se battit héroiquement; mais la disproportion des forces le contraignit bientôt d'abaisser ses pavillons.

D. Par qui le Canada fut-il administré, durant la

captivité de M. de la Jonquière?

de son épée èvre chaude. re, qui avait

écidé d'aller avis qu'une Amérique, il

pête dispersa i commande France. sastre arriyé

y à Beaubasomplètement on à une poi-

ient français, e expédition

orts pour re ait perdu en

qu'on venait

mé, en 1747, nce, en rem-

expédition? cente transns, et de six s côtes de la de dix-sept se battit hérces le con-

é, durant la

R. Par le comte de la Galissonnière, qui avait été nommé pour le remplacer par intérim.

D. Que fit M. de la Galissonnière, aussitôt qu'il eut

pris les rênes de l'administration?

R. Il travailla activement à se procurer des renseignements exacts sur le pays qu'il avait à gouverner; il fit construire ou réparer un grand nombre de forts et mit la milice sur un bon pied.

D. Quel fut le plus important événement de l'année

1748?

R. Ce fut le traité d'Aix-la-Chapelle, par lequel la France recouvrait tout ce que l'Angleterre lui avait enlevé durant la guerre, nommémont la forteresse de Louisbourg et l'île du Cap-Breton.

### CHAPITRE VII.

De la paix d'Aix-la-Chapelle, à l'administration de M. Rigaud de Vaudreuil (1748-1755).

D. Par qui le Canada fut-il gouverné, peu après la

paix d'Aix-la-Chapelle?

R. Par le marquis de la Jonquière, qui, ayant recouvré sa liberté, en 1748, vint prendre possession de son gouvernement, le 2 septembre 1749.

D. Quelles plaintes s'élevèrent vers ce temps, dans

la colonie, contre le gouverneur général?

R. Jusqu'en 1750, les Canadiens n'avaient pas eu sujet d'accuser leurs gouverneurs ou leurs intendants de péculat, ou de concussion dans la régie des finances; mais alors la corruption commença à se montrer chez la plupart des fonctionnaires publics.

D. Après la mort de M. de la Jonquière, qui estce qui prit le gouvernement de la colonie, en atten-

dant l'arrivée de son successeur?

R. Ce fut Charles Le Moyne, second baron de Longueuil.

D. Par qui M. de la Jonquière fut-il remplacé?

R. Par le marquis Duquesne de Menneville, sous le titre de gouverneur général du Canada, de la Loui-

la

siane, du Cap Breton, de l'île Saint-Jean et de leurs dépendances. Il arriva à Québec deux mois après la mort de M. de la Jonquière.

D. A quoi s'appliqua d'abord le nouveau gouver-

neur?

R. Aussitôt qu'il eut pris la conduite du gouvernement de la colonie, il s'appliqua à discipliner les troupes et les milices, persuadé que la paix ne pouvait durer longtemps.

D. Que réclamaient les Anglais vers ce temps?

R. La vallée de l'Ohio, comme faisant partie de la Virginie, et ils résolurent d'en chasser les Français.

D. A qui confièrent-ils cette mission?

R. A un jeune homme de 21 ans, nommé George Washington, alors major des milices de la Virginie.

D. Que faisaient les Français pendant ce temps? R. Ils élevaient au confluent des deux rivières Alléghani et Monongahéla, le fort Duquesne, aujour-

d'hui Pittsburg.

D. Quelles mesures prit le gouverneur de la Virginie, pour repousser les Français de la vallée de

l'Ohio?

R. Il leva un régiment et en donna le commandement à Washington, avec la commission de lieutenant-colonel. Celui-ci partit au mois d'avril 1754, à la tête de deux compagnies, pour aller occuper le territoire contesté.

D. Informé de cet événement, que fit M. de Contre-

cœur, commandant au fort Duquesne?

R. Il dépêcha M. de Jumonville pour les sommer de se retirer.

Afin de protéger son envoyé contre les Sauvages ennemis, M. de Contrecœur lui donna une escorte de trente-quatre hommes, presque tous Canadiens. Le 28 mai au matin, ils se virent cernés par les troupes de Washington, qui firent feu sur eux. De Jumonville tomba avec neuf des siens, quoiqu'il portât un pavillon de parlementaire; le reste de l'escorte fut fait prisonnier, excepté un seul qui se sauva et alla en porter la nouvelle au fort.

D. Que fit M. de Contrecœur, en apprenant la fin déplorable de son envoyé et de son escorte?

et de leurs is après la

au gouver.

gouverneipliner les ne pouvait

temps ? artie de la Français.

né George Virginie, ce temps? ivières Ale, aujour-

de la Virvallée de

ommande de lieuteril 1754, à ccuper le

e Contre-

sommer

nnemis, M. re hommes, cent cernés De Jumonavillon de excepté uz

int la fin

R. Il envoya le 28 juin M. de Villiers, frère de Jumonville, avec 600 Canadiens et 100 Sauvages, venger la mort de son frère, et repousser l'ennemi.

D. Comment M. de Villiers se conduisit-il?

R. Il attaqua si vigoureusement le fort Nécessité, qui était défendu par 500 Anglais et neuf pièces de canon, qu'au bout de dix heures de combat, Washington capitula. Les Français n'eurent que deux hommes de tués et soixante-dix de blessés.

D. Que firent les gouvernements français et anglais, au printemps de 1754, pour soutenir leurs colonies

respectives?

17557

R. Ils mirent chacun une escadre en mer, lesquelles arrivèrent presque en même temps sur les bancs de Terreneuve.

D. Qu'arriva-t-il aux vaisseaux l'Alcide et le Lys que les brouillards séparèrent de l'escadre française?

R. Ils furent pris par l'escadre anglaise, après une vive résistance.

D. Quel plan arrètèrent les Anglais, en 1754, à l'arrivée du général Braddock, en Virginie?

R. Ils résolurent d'attaquer le Canada par quatre endroits à la fois.

Le premier corps expéditionnaire devait être commandé par Braddock, qui marcherait contre le fort Duquesne; le deuxième, par Shirley, contre Niagara; le troisième, par Johnson, contre le fort Saint-Frédéric; enfin, le quatrième, par Monkton, contre l'Acadie.

D. Quels furent les succès de Monkton, qui commandait 3000 hommes?

R. Il s'empara en 1755, de tous les établissements français en Acadie.

D. Quelle fut la conduite des Anglo-Américains dans cette campagne?

R. Elle fut indigne de nations civilisées.

P Comment cela?

R. Les généraux Anglo-Américains, ayant attiré les malheureux Acadiens dans un piége à Grand-Pré, les y firent prisonniers, embarquèrent pêle-mêle hommes, femmes et enfants, et les dispersèrent dans leurs dif

93

du

heu

au

de

mé

 $\mathbf{B}$ o

M

pr

OI

la

ď

férentes colonies, de Boston à la Caroline du Sud, les abandonnant ainsi, sans pain et sans protection, dans une terre étrangère.

Ils voulaient, par un si indigne traitement, punir les Acadiens, et de leur attachement à la France, leur mère-patrie, et de leur fidélité inviolable à la religion catholique.

D. Que fit le général Braddock?

R. Il partit de la Virginie, à la tête de 2200 hommes, pour aller reprendre le fort Nécessité.

D. Que lui arriva-t-il?

R. S'étant témérairement engagé dans un défilé où l'attendait M. de Beaujeu, à la tête de 146 milisciens canadiens, 72 soldats de marine et 650 Sauvages, il y fut blessé mortellement. Plus de 1300 hommes de son armée restèrent sur le champ de bataille ou furent noyés dans la Monongahéla. M. de Beaujeu, tué au commencement de la bataille, fut remplacé par M. Dumas, qui deploya une grande valeur.

D. Quelle fut l'issue de la campagne du général Johnson, qui avait reçu la mission d'attaquer le

Canada au centre?

R. Elle fut assez heureuse; car le baron Dieskau, ayant attaqué le camp de Johnson près du fort Lydius, fut repoussé avec perte de 800 hommes, et lui-même fut blessé et fait prisonnier.

D. Que fit Shirley, chargé de l'expédition contre

Niagara?

R. Il se rendit à Chouaguen (Oswégo), et remit à la campagne suivante l'attaque du fort Niagara.

# CHAPITRE VIII.

De l'administration as M. Rigaud de Vaudreuil, à la capitulation de Montreal (1755-1760).

D. Quel fut le successeur du marquis Duquesne, asns le gouvernement général du Canada?

R. Ce fut le marquis Rigaud de Vaudreuil, gou-

verneur de la Louisiane.

D. Que fit M. de Vaudreuil, en mars 1756?

1758]

du Sud, les ection, dans

r les Acadiens, ie, et de leur

2200 hom.

s un défilé s 146 mils. d Sauvages, d hommes bataille ou e Beaujeu, remplacé leur.

lu général ttaquer le

n Dieskau, s du fort ommes, et

on contre

t remit à gara.

drevil, 0).

uquesne,

uil, gou-

R. Il envoya le sieur de Léry avec 166 Canadiens, 93 soldats de marine et 82 Sauvages pour s'emparer du fort Bull, qui fut en effet enlevé en moins d'une heure et demie.

D. Quels secours la colonie reçut-elle de France,

au printemps de 1756?

R. En 1756, arrivèrent de France avec le marquis de Montealm, qui venait remplacer le baron Dieskau au commandement de l'armée, plusieurs officiers de mérite et deux bataillons de vieilles troupes.

D. Quels étaient, entre autres, ces officiers?

R. C'étaient le chevalier de Lévis, depuis duc de Lévis et maréchal de France, de Bougainville et de Bourlamaque.

D. Quelle victoire les Français, commandés par

Montcalm, remportèrent-ils le 15 août 1756?

R. Ils s'emparèrent des forts Ontario et Chouaguen; 1600 prisonniers, 113 bouches à feu, 5 bâtiments de guerre, 200 bâteaux, avec d'immenses approvisionnements d'armes et de vivres, tombèrent en leur pouvoir.

D. Quels succès les Français remportèrent-ils dans

la campagne de 1757?

R. Ils s'emparèrent, sous la conduite de Montcalm, du fort George ou William-Henry, établi à la tête du lac St. Sacrement.

D. Quelles forces Montcalm pouvait-il opposer aux

Anglo-Américains, au printemps de 1758?

R. Montcalm n'avait que 6000 hommes à opposer aux 40000 que les Anglo-Américains venaient de mettre à la disposition du général Abercromby, qui, de plus, pouvait compter sur un corps de réserve de 20000 miliciens.

D. Quelles pertes les Français éprouvèrent-ils en

1758?

R. Ils perdirent Louisbourg et toute l'île du Cap-Breton, l'île de St. Jean, les forts Frontenac et Duquesne.

D. Quelle fut la conduite de Louisbourg?

R. Pendant près de deux mois, la garnison de cette

pri

vag

tar

du

place, qui ne comptait que 5600 hommes, tant soldats que miliciens et Sauvages, avait lutté avec une incroyable énergie contre plus de 12000 soldats et marins, sous les ordres du général Amherst et de l'amiral Boscawen.

D. Par quelles forces était gardé le fort Frontenac,

quand les Anglais s'en emparèrent?

R. Ce fort n'était gardé que par 70 hommes sous les ordres de M. de Noyan; aussi dut-il se rendre au bout de deux jours au colonel Bradstreet, qui l'attaquait avec 3000 hommes.

D. Comment les Français perdirent-ils le fort

Duquesne?

R. M. de Ligneris, qui y commandait, se voyant menacé par une armée de 6000 hommes sous les ordres du général Forbes et du colonel Washington, brûla le fort, et se retira avec sa garnison dans celui de Machault.

D. Les Français furent-ils un peu dédommagés des

pertes qu'ils venaient de faire?

R. Oui; car, avec 3600 hommes, Montcalm défit à Carillon, le 8 juillet de cette même année, 16000 Anglais commandés par Abercromby.

D. Quel fut le plan de campagne de l'Angleterre,

pour l'année 1759?

R. Informée de la détresse du Canada, l'Angleterre résolut de l'attaquer de nouveau par trois points différents.

D. Quelle force pouvait opposer le Canada aux 40000 hommes, soutenus par 20000 de réserve dont disposaient alors les Anglo-Américains?

R. Le Canada n'avait à leur opposer que 5500 sol-

dats, les milices et quelques bandes Sauvages.

D. Quand parut la flotte de Wolfe devant Québec?

R. Elle y parut le 27 juin.

D. Qu'avait-on fait pour la défense de Québec, en

apprenant l'approche de cette flotte?

R. On avait couvert la place par une suite de retranchements, sur toute la côte de Beauport, depuis ant soldats une incroyet marins, de l'amiral

Frontenac,

mmes sous rendre au qui l'atta-

ls le fort

se voyant s les ordres on, brûla le lui de Ma-

rmagés des

alm défit à 00 Anglais

ngleterre,

Angleterre points dif-

nada aux serve dont

5500 sol-

t Québec?

uébec, en

rite de re-

la ville jusqu'au saut de Montmorency. L'armée y prit position.

D. Quelle était la force de l'armée française?

R. Elle était d'environ 12000 hommes dont 3500 réguliers. Le reste se composait de milices et de Sauvages. La garnison de la ville, formée de ses habitants, ne dépassait pas 650 hommes.

D. Où Wolfe débarqua-t-il une partie de ses troupes? R. Il les débarqua au bout de l'île d'Orléans; puis

il envoya un détachement sur les hauteurs de la pointe Lévis pour bombarder la ville, et un autre à la côte du nord.

D. Que fit Wolfe pendant le bombardement de la

ville?

1759]

R. Il envoya des détachements çà et là pour ravager les campagnes; mais ces dévastations n'avançaient

pas cependant le but de la guerre.

D. Quel parti prit Wolfe, voyant qu'il ne pouvait réussir à faire sortir les Français de leurs retranchements et qu'Amherst, qui devait le rejoindre par la voie du lac Champlain, ne paraissait pas?

R. Il résolut de commencer l'attaque.

D. Quel fut le résultat de l'attaque dite de Montmorency?

R. Le général Wolfe fut repoussé avec une perte

de 600 hommes.

D. Que se passait-il dans le même temps du côté du lac Champiain et des grands lacs?

R. Les Français y perdaient successivement les

forts Carillon, Saint-Frédéric et Niagara.

D. Voyant la saison avancée, et désespérant de pouvoir forcer les Français, quelle résolution prit le général Wolfe?

R. Il résolut d'essayer de combattre le marquis de Montealm dans une position moins avantageuse.

D. Quel mouvement opéra-t-il?

R. Il remonta le fleuve jusqu'au Cap-Rouge. Dans la nuit du 12 septembre, il débarqua ses troupes à l'improviste dans l'anse du Foulon, gravit les falaises,

et, le 13 au matin, les ranges en bataille sur les plaines d'Abraham.

D. Que fit Montcalm, en apprenant cette nouvelle?

R. Il accourut aussitôt de Beauport avec 4500 hommes. Emporté par une précipitation funeste, il résolut, malgré tous les avis contraires, d'attaquer les Anglais qui étaient deux contre un; ceux-ci restèrent maîtres du champ de bataille et s'y fortifièrent. Wolfe et Montcalm tombèrent blessés mortellement durant l'action.

D. Où l'armée vaincue se retira-t-elle, après la ba-

taille des plaines d'Abraham?

R. Elle traversa la ville de Québec et la rivière Saint-Charles, et rentra, en grande partie, dans le camp de Beauport.

D. Quelle conduite tint M. de Vaudreuil, après

cette désastreuse journée?

R. Il assembla un conseil de guerre, pour aviser aux moyens qu'il convenait de prendre dans les circonstances où l'on se trouvait, et il y fut décidé qu'on se retirerait à la rivière Jacques-Cartier.

D. Que fit le chevalier de Lévis, en apprenant le

résultat de la bataille des plaines d'Abraham?

R. Il partit en toute hâte pour la rivière Jacques-Cartier, où il arriva le 17 septembre, et prit le commandement de l'armée.

D. Quelle représentation fit-il au gouverneur?

R. Il lui représenta qu'il fallait ou brûler la ville, ou, par une victoire prompte, l'empêcher de tomber au pouvoir de l'ennemi.

D. Quelle douloureuse nouvelle apprit-il, comme ερη avant-garde allait traverser la rivière St. Charles?

R. Il recut la nouvelle de la reddition de Québec.

M. de Ramezay, qui y commandait, avait capitulé la veille, malgré les espérances certaines d'un secours prochain, et, avant même qu'il y ent une seule batterie de dressée contre la place.

M. de Lévis ne put contenir son indignation.

D. Que fut-il stipulé par la capitulation?

R. Il fut stipulé que la garnison sortirait avec les honneurs de la guerre et serait embarquée aussi convenable bitan serai

1760]

D. hiver

R. D. vern

> R. D. R.

qui i doni la fi emp

> le 2 R per

et vill che auj

**q**u

va

la

ta 20

es plaines

nouvelle?
4500 hom.
este, il rétaquer les
k-ci restèrtifièrent,
rtellement

près la ba-

la rivière ns le camp

uil, après

our aviser ns les circidé qu'on

renant le

Jacquesit le com-

our? la ville, tomber

comme Charles? Québec. la veille, et, avant

vec les

la place.

nablement que possible pour la France; que les ha bitants conserveraient leurs biens, leur religion, et ne seraient pas transférés comme les Acadiens.

D. A combien se montait l'armée anglaise qui

hiverna à Québec?

R. Elle se montait à environ 9000 hommes.

D. Qui est-ce que les Anglais laissèrent pour gouverneur à Québec?

R. Ils y laissèrent le général Murray.

D. Que fit M. de Vaudreuil, au printemps de 1760?

R. Il réunit tout ce qui lui restait de troupes; ce qui forma une petite armée de 6000 hommes. Il en donna le commandement au chevalier de Lévis, qui la fit marcher sur Québec, dans le dessein de s'en emparer.

D. Quelle bataille le chevalier de Lévis remporta-t-il le 28 avril 1760, dans les Plaines pr's de Québec?

R. La bataille dite de Ste. Foye. Les Français y perdirent 800 hommes, et les Anglais près de 1500.

D. Que firent ensuite les Français?

R. Ils s'avancèrent jusque sous les murs de Québec, et en commencèrent le siège. Ils bombardèrent la ville du 10 au 15 mai. Ne recevant pas de secours, le chevalier de Lévis leva le siège et se retira à Montréal auprès du gouverneur-général.

D. Où le marquis de Vaudreuil s'était-il retiré après

la prise de Québec?

R. Il s'était retiré à Montréal, dont il avait fait son

quartier général.

D. Quelles forces les Anglais avaient-ils réunies devant Montréal, le 8 septembre, pour en faire l'attaque?

R. Trois armées, formant un ensemble de plus de

20000 hommes, avec une nombreuse artillerie.

D. Qu'avait à leur opposer M. de Vaudreuil?

R. Une faible garnison de 3500 hommes.
D. Quel parti le gouverneur-général prit-il?

R. Voyant l'impossibilité de résister avec d'aussi faibles resseurces, il tint un conseil de guerre, et l'on fut d'avis que le parti le plus sage était d'obtenir une capitulation aussi avantageuse que possible.

D. Quelles furent les stipulations de la capitulation

de Montréal?

R. Par cette capitulation, les Canadiens gardaient le libre exercice de leur religion, leurs lois et leurs propriétés; toutes les places occupées par les Français devaient être évacuées sans délai et livrées aux troupes de sa majesté britannique; les troupes françaises devaient être transportées en France et s'engager à ne point servir pendant le reste de la guerre; le gouverneur, l'intendant, et les employés du gouvernement, devaient ètre pareillement transportés en France aux frais de l'Angleterre.

#### SECONDE PARTIE

#### DOMINATION ANGLAISE.

## PREMIÈRE ÉPOQUE.

DE LA CAPITULATION DE MONTRÉAL, A LA CONSTITUTION DE 1791.

#### CHAPITRE I.

De la capitulation de Montréal, à l'Acte de Québec (1760-1774).

D. Devenus maîtres du Canada, quelle forme de gouvernement les Anglais y établirent-ils?

R. Ils y établirent un gouvernement militaire, qui

subsista jusqu'en 1764.

D. Comment ce régime militaire fut-il vu des Canadiens?
R. Les Canadiens regardèrent se régime militaire

com

rantiss

1763

des ho

D. passa R.

de 80 D.

> Q. D. le tra

R.
par c

Cana R.

D Can R

lois.

con san çai

ter

tru

di

en

CI

1763]

obtenir une

e. apitulation

s gardaient ois et leurs es Français es aux trous françaises s'engager à re; le gou-

gouverneés en Fran-

STITUTION

Québec

forme de

aire, qui

des Ca-

ailitaire

comme une violation des capitulations, qui leur garantissaient les droits de sujets anglais.

D. Quel aspect présentait le pays après la cessation des hostilités?

R. La paix la plus profonde y régna bientôt.

D. Quelle était la population du Canada, quand il passa sous la domination anglaise?

R. La population était alors de 75000 Français et de 8000 Indiens, presque tous catholiques.

D. Quand la conquête du Canada fut-elle confirmée?

Q. Le 10 février 1763, par le traité de Paris.

D. Qu'est-ce que l'Angleterre fit du Canada, après le traité de Paris?

R. Après le traité de Paris, l'Angleterre commença par démembrer le Canada.

D. Comment fut nommée la partie qui restait du Canada?

R. Elle fut nommée Province de Québec.

D. L'Angleterre se contenta-t-elle de morceler le Canada?

R. Non, elle voulut encore lui imposer de nouvelles lois.

D. Comment cela?

R. Par les proclamations du 7 octobre et du 17 décembre 1763, George III, de sa propre autorité et sans le concours du parlement, abolit les lois françaises pour y substituer celles de l'Angleterre.

D. Qui est-ce qui venait d'être nommé, en même

temps, gouverneur général du Canada?

R. C'était le général Murray.

D. Que tit le général Murray, pour obéir aux ins-

tructions qu'il venait de recevoir?

R. Il forma un nouveau conseil, investi conjointement avec lui, des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Ce conseil était composé de 13 membres, dont un seul du pays, encore était-ce un homme obscur et sans influence.

D. Comment ces mesures déloyales furent-elles accueillies des Canadiens?

R. De telles mesures firent naître une grande in-

quiétude. Des murmures, sourds d'abord, éclatèrent bientôt dans toutes les classes.

D. Que fit Murray, pour calmer l'agitation des esprits?

R. Il permit l'usage des lois françaises dans les

causes relatives à la propriété immobilière.

D. Que dut encore faire Murray pour se conformer

à une autre partie de ses instructions?

R. Il convoqua une assemblée des representants du peuple; mais les Canadiens ayant refusé de prèter le serment du test, comme contraire à la foi catholique, cette assemblée ne siégea point.

D. Que firent les représentants anglais, mécon-

tents?

R. Le gouverneur n'ayant pas voulu les laisser procéder seuls aux affaires, ils s'irritèrent à tel point qu'ils l'accusèrent de favoriser les catholiques. Ils réussirent mème à le faire rappeler en Angleterre.

D. Par quoi fut marquée l'administration de Mur-

ray Y

R L'administration de Murray fut marquée par le soulèvement des Sauvages de l'Ouest, ayant à leur tête Ponthiac, chef distingué des Outaouais et ennemi de la puissance britannique.

D. Quel fut le résultat de ce soulèvement?

R. Les Anglais perdirent tout d'abord un grand nombre de leurs places fortifiées, près des grands lacs; mais les Sauvages ayant été battus à Bushy-Run, près Pittsburg, et ayant éprouvé plusieurs autres échecs, demandèrent la paix, qui leur fut accordée à Chouaguen, en 1766.

D. Quel objet surtout occupait alors la population

canadienne?

R. L'arrivée du nouvel évêque de Québec, Mgr. Jean Olivier Briand, qui s'était fait sacrer en France.

D. Par qui le général Murray fut-il remplacé?

R. Par le général Carleton, en 1766.

D. Que fit le général Murray, à son arrivée à Loudres?

B. Il mit devant les yeux des ministres le recen-

olatèrent

on des es-

s dans les

onformer

ntants du prêter le atholique,

, mécon-

isser protel point ques. Ils eterre. de Mur-

quée par int à leur s et enne-

? in grand nds lacs; Run, près s échecs, i Choua-

pulation

e, Mgr. France. cé ?

à Lon-

recen-

sement qu'il avait fait faire en 1765, pour prouver qu'il n'y avait pas en Canada un protestant contre 150 catholiques, et que, par conséquent, il était de la dernière injustice d'exclure ces dernières du gouvernement.

D. Quelle politique suivit l'Angleterre à l'égard des Canadiens, peu après l'arrivée de Carleton?

R L'Angleterre suivit une politique plus juste et plus libérale.

D. Quelle fut la cause de ce changement?

R. Ce changement fut occasionné par la crainte que l'attitude menaçante des autres colonies inspirait à l'Angleterre, de perdre toute l'Amérique du Nord.

#### CHAPITRE II.

De l'Acte de Québec, à l'Acte constitutionnel (1774-1791).

D. Quelle mesure le parlement anglais prit-il, en 1774, à la nouvelle du mouvement insurrectionnel de ses colonies?

R. Il se hâta de voter une loi appelée Acte de Québec, pour réorganiser le gouvernement du Canada.

D. Quels changements cette loi introduisait-elle?

R. Cette nouvelle loi reculait les limites données à la province de Québec, dix ans auparavant; elle conservait aux catholiques les droits que leur avait garantis la capitulation, et les dispensait du test.

En outre, cet acte rétablissait les anciennes lois civiles, avec ilberté de tester de tous ses biens, et confirmait l'usage des lois criminelles anglaises; enfin, il établissait un Conseil-Législatif devant être composé au moins de 17 membres, et de 23 au plus, catholiques ou protestants.

D. Que firent les protestants du Canada après la publication de cet Acte?

R. Ils en demandèrent la révocation; mais le l'ement anglais rejeta leur pétition.

D. Cet Acte plut-il davantage aux autres colonies

anglaises de l'Amérique?

R. Non; et elles en manifestèrent alors hautement leur mécontentement, dans un Congrès qu'elles tinrent à Philadelphie.

D. Quel effet cet Acte produisit-il sur la population

canadienne?

R Cet Acte, tout en rassurant les Canadiens, ne contribua pas peu à les attacher à la couronne d'Angleterre.

D. Que faisait le général Carleton, pendant que le Congrès de Philadelphie exposait les griefs des

colons?

R. Il inaugurait dans la ville de Québec la nouvelle constitution. Il crut devoir travailler plus que jamais à s'attacher les Canadiens par des faveurs.

D. Comment fut reçue, dans le pays, l'adresse du

Congrès américain?

R. Elle y fit une assez grande sensation, surtout parmi les Anglais qui, n'espérant plus dominer exclusivement, devinrent révolutionnaires.

D. N'ayant pu gagner les Canadiens, quel parti prit le Congrès américain, informé d'ailleurs que l'Angleterre allait employer la force des armes?

R. Il résolut de commencer immédiatement les hostilités; et, au commencement de mai 1775, les forts Carillon, St. Frédéric, Chambly et St. Jean tombaient en son pouvoir.

Le Congrès nommaît en même temps Washington général en chef de ses armées.

D. Que fit le Congrès américain, après ces premiers succès?

R. Il fit circuler dans tout le Canada une nouvelle proclamation, qui n'eut pas plus de résultat que la première.

D. Après la prise du fort St. Jean, 3 novembre 1775, que fit le général Montgomery, commandant l'armée américaine?

R. Il marcha sur Montréal, et fit occuper Sorel et les Trois-Rivières.

colonies

utement lles tin-

pulation

liens, ne 1e d'An-

t q∷∋ le iefs des

nouvelle le jamais

resse du

surtout er exclu-

el parti urs que es?

rent les 775, les st. Jean

énéral en

remiers

ouvelle que la

vembre andant

orel et

D. Que faisait alors le général Carleton?

R. Ne croyant pas possible de défendre Montréal, il l'avait abandonné pour aller s'enfermer à Québec.

D. Dans quel état le gouverneur trouva-t-il Québec, lorsqu'il y arriva?

R. Il trouva la population divisée en deux camps.

La cause anglaise en Canada était en ce moment dans un état presque désespéré. Si les Canadiens eussent fait cause commune avec les insurgés, c'en était fait de la puissance anglaise en Canada, et, probablement, dans toute l'Amérique du Nord.

D. Qu'avait fait la ville de Montréal pendant que

le gouverneur fuyait?

R. Pendant que le gouverneur fuyait, la ville de Montréal avait ouvert ses portes à Montgomery.

D. Où celui-ci marcha-t-il de là?

R. De Montréal, Montgomery marcha sur Québec. Aux premiers jours de décembre, il parut devant les murs de cette dernière ville, à la tête de 1000 à 1200 hommes, après avoir été rejoint par le général Arnold, venu par la vallée de la rivière Kénébec, et celle de la Chaudière.

D. Que tentèrent les Américains, dans la nuit du

30 au 31 décembre?

R. Les Américains tentèrent d'emporter la ville d'assaut; mais ils furent si vigoureusement reçus, qu'ils durent se retirer, après avoir perdu leur chef, le général Montgomery, qui fut tué avec plusieurs des principaux officiers.

D. A qui fut dévolu le commandement de l'armée

américaine, après la mort de Montgomery?

R. Au général Arnold, qui s'eloigna un peu de Québec en attendant des secours qu'il demanda au Congrès.

D. Que firent les Américains, ayant reçu quelques

renforts commandés par le général Thomas?

R. Ils reprirent le siège de la ville en mars 1776, mais leurs batteries n'y causerent aucun dommage.

D. Quel parti prit le général Thomas à l'apparition de vaisseaux anglais, dans le bas du fleuve?

178

cor

les

lui

Car

qu

 $\mathbf{m}$ 

tyı

 $\mathbf{d}$ 

d

R. A la nouvelle de l'approche de vaisseaux anglais, le général Thomas s'empressa de lever le siège.

D. Que fit l'Angleterre voulant soumettre les colo-

nies insurgées?

R. Elle envoya un corps de 8000 vétérans, sous le commandement du général Burgoyne, qui arriva à Québec au mois de mai 1776.

D. Quel était le plan du général Burgoyne?

R. Le général Bargoyne voulait opérer, par le Canada, une jonction avec sir William Howe, à New-York, afin de séparer les colonies du sud d'avec celles de l'est.

D. Qu'arriva-t-il au général américain, Thompson, comme il marchait sur les Trois-Rivières pour s'en

rendre maître?

R. Le 8 juin, le général américain fut rencontré par le brigadier Fraser; et, après un combat meurtrier, il fut fait prisonnier avec le colonel Irwin et 200 des siens. Le reste prit la fuite.

D. Où Burgoyne alla-t-il alors?

R. Il s'avança jusqu'à Sorel, et continua de poursuivre les Américains.

D. Que firent ces derniers?

R. Se voyant pressés, les Américains se replièrent successivement sur St Frédéric et Carillon, après avoir brûlé les forts Chambly & St Jean.

D. Quel succès les Anglais eurent-ils sur le lac

Champlain, le 13 octobre?

R. Une flotille anglaise commandée par le capitaine Pringle, défit complètement, sous les batteries de St. Frédéric, la flotille américaine commandée par le général Arnold.

D. Que fit le général Burgoyne, au printemps de

1777?

R. Il envahit la Nouvelle-York, à la tête de 9000 hommes; mais, après quelque succès sur le lac Champlain, il fut battu à Bennington et dans le voisinage d'Albany.

D. A quoi se vit-il forcé après les deux revers qu'il

venait d'essuyer?

R. Il se vit forcé de retraiter jusque sur les hau-

anglais. es colo-

sous le arriva à

le Canaw-York, de l'est. ompson, our s'en

ncontré t meurrwin et

le pour-

plièrent ès avoir

· le lac

pitaine de St. par le

nps de

e 9000 Chamsinage

s qu'il

teurs de Saratoga, où il fut bientot complètement cerné par des forces supérieures, et obligé de poser les armes, le 16 octobre, avec les 5800 hommes qui lui restaient.

D. Que faisait, pendant ce temps-là, le gouverneur Carleton?

R. Il convoquait de nouveau le Conseil législatif. qui n'avait pu se réunir l'année précédente.

D. Quelles mesures le Conseil législatif adopta-t-il?

R. Les plus importantes mesures qu'il adopta avaient rapport à l'administration judiciaire et à la milice.

Ses ordonnances sur la milice renfermaient des dispositions tyranniques, qui excitèrent un grand mécontentement parmi le peuple, et firent mal augurer de l'avenir.

D. Qu'avait fait le général Carleton, blessé de la

préférence donnée au général Burgoyne?

R. Il avait demandé son rappel, et le général Haldimand, suisse de naissance, venait le remplacer dans le gouvernement du Canada, en juillet 1778.

D. Comment Haldimand gouverna-t-il le Canada? R. Haldimand gouverna par le despotisme et la

D. Où en était alors la lutte entre l'Angleterre et ses colonies insurgées?

R. Aidé de la France, qui s'était déclarée en sa faveur, le Congrès tenait tête avec succès aux armées anglaises.

D. Quel fut le résultat des campagnes de 1778 et

1779?

R. Les succès de la campagne de 1778 furent partagés; mais ceux de l'année suivante furent, en somme, favorables aux Américains.

D. Où en étaient, en 1781, les armées anglaises dans

les colonies insurgées?

R. Les armées anglaises furent successivement battues à Cowpens, Guildford et Eutawsprings.

D. Que fit Lord Cornwallis, après cette dernière bataille?

R. Ayant réuni toutes ses forces, il se fortifia dans

179

l'ad de

rat

rel

ve

no

loi

pi

C

d

Yorktown; mais il y fut bientôt assiégé par l'armée de Washington et le corps français sous les ordres du marquis de Lafayette, et obligé, le 19 octobre, de mettre bas les armes.

Cette dernière victoire assura définitivement l'indépendance des États-Unis,

D. Que faisait l'Angleterre, pendant que le Canada gémissait sous le despotisme du gouverneur et de son conseil?

R. Elle dépouillait le Canada à l'extérieur par le traité de Paris du 3 septembre 1783, en cédant aux Américains tout ce qui en avait été impolitiquement détaché après la conquête Par ce traité, l'Angleterre reconnut l'indépendance des États-Unis.

D. Quelle était la population de la province de Québec, en 1784.

R. Elle était de 113012 âmes.

D. Quel acte important fut passé, en 1785?

R. Ce fut l'acte de l'Habeas-Corpus.

En vertu de cette loi, un prisonnier a le droit, en certains cas, de se faire élargir en donnant caution.

D. A qui fut confié le poste de gouverneur, après le rappel du général Haldimand, en 1785?

R. Ce fut au lieutenant gouverneur Hamilton, qui fut lui-même remplacé, l'année suivante, par le colonel Hope.

D. Qui gouverna le Canada après le colonel Hope?

R. Lo général Carleton, en qualité de gouverneur général des provinces anglaises de l'Amérique du Nord. Il arriva à Québec le 21 octobre 1786.

Le général Carleton venait d'être élevé à la pairie sous le nom de Lord Dorchester.

D. Quel mouvement s'opérait alors chez la population canadienne?

R. La population canadienne sollicitait avec instance, du Parlement impérial, la réforme de ses institutions politiques.

D. Que fit Lord Dorchester?

R. Il chargea le Conseil législatif de s'enquérir de

ar l'armée ordres du etobre, de

dépendance

le Canada et de son

eur par le édant aux tiquement ngleterre

ovince de

5 ?

certains cas,

eur, après ilton, qui

par le Hope?

uverneur rique du 6,

ous le nom

la popu-

vec ins.

iérir de

l'administration judiciaire, de la milice, du commerce, de la police et de l'éducation.

D. Quand le Parlement impérial prit-il en considération les requêtes des partisans du gouvernement

représentatif?

17917

R. En 1791. L'Acte imperial qui instituait ce gouvernement, séparait le pays en deux provinces: l'une, nommée Haut-Canada; l'autre, Bas-Canada. Cette loi établissait une chambre élective dans chaque province.

D. De combien de membres se composaient le

Conseil législatif et l'Assemblée législative?

R. Le Conseil législatif, pour le Bas-Canada, était de 15 membres, nommés par la couronne; et l'Assemblée législative, de 50, élus par le peuple.

D. Combien de formes de gouvernement avaient

été imposées au Canada, depuis 1760?

R. Le Canada se trouvait à son quatrième gouvernement, depuis 31 ans, saveir: loi martiale, de 1760 à 1764; gouvernement militaire, de 1764 à 1774; gouvernement despotique, de 1774 à 1791; et, enfin, gouvernement représentatif, à partir de cette époque.

D. Quelle était la population du Canada à l'époque de l'introduction du gouvernement représentatif de

1791?

R. En 1791, la population du Canada évait d'environ 135000; et, sur ce chiffre, la population anglocanadienne n'entrait que pour 15000 à peu près, dont 10000 âmes pour le Haut-Canada.

1793

l'éd

elle

pos

bre

elle

an

tiè

jur

ns

H

é

F ver

## DEUXIÈME ÉPOQUE.

DE L'ACTE CONSTITUTIONNEL, A L'UNION 1791-1840.

#### CHAPITRE PREMIER.

De l'Acte constitutionnel, à l'administration de Sir George Prévost (1791-1811).

D. Quand la nouvelle constitution fut-elle mise en vigueur?

R. Ce fut le 26 décembre 1791.

D. Quand les élections, sous la nouvelle forme de gouvernement, se firent-elles dans le Bas-Canada?

R. Elles se firent en juin 1792.

D. Quel fut le résultat de ces élections?

R. Sur cinquante membres, les Canadiens élurent seize Anglais, afin de montrer, par cet acte de confiance, leur vif désir de voir régner la concorde.

D. Quelle reconnaissance les Anglais montrèrentils aux Canadiens, pour cet acte de générosité?

R. Toute leur reconnaissance fut de proposer, à l'ouverture des chambres, le 17 décembre 1792, la nomination d'un président an is et l'abolition de la langue française.

D. Comment ces deux prop ... tions furent-elles re-

cues?

R. Elles furent rejetées, et M. Panet fut élu président.

D. Quelle décision fut prise alors?

R. Il fus décidé, contre le vote de tous les Anglais, que les procédés de la chambre seraient écrits et publiés dans les deux langues.

D. De quelle importante question les chambres s'occupèrent-elles, pendant une partie de la session?

R. Les chambres s'occupèrent de la question de l'éducation.

D. Où les chambres du Haut-Canada s'assemblèrentelles?

R. A Niagara, le 17 septembre 1792, et furent ouvertes par le lieutenant gouverneur Simcoe.

D. Comment les deux chambres étaient-elles composées?

R. Le Conseil législatif était composé de sept membres, et l'Assemblée législative, de seize.

D. Quels décrets l'Assemblée législative vota-telle?

R. Les principaux furent l'introduction de la loi anglaise, pour règle de décision dans tout es les matières de controverse relatives à la propriété et au droit civil, et aussi l'introduction des jugements par jury.

D. Qu'adopta l'Assemblée législative du Haut-Canada, dans sa session de 1793?

R. Elle adopta l'abolition de l'esclavage.

D. En quelle année, le siége du gouvernement du Haut-Canada fut-il transporté de Niagara à Toronto?

R. En 1796, par le gouverneur Simcoe.

D. Que fit l'Assemblée législative du Bas-Canada, dans ses sessions de 1792 et 1795?

R. Elle imposa des droits sur les boissons et les épiceries, afin d'élever le revenu public au niveau de la dépense.

D. Quel était alors le revenu de la province?

R. Le revenu de la province n'était alors que de sept à huit mille louis ; tandis que la dépense s'élevait à £25000.

D. Qui est-ce qui arrivait au Canada, en 1793, en qualité de gouverneur géneral pour la troisième fois?

R. Lord Dorchester.

L. Qu'apportait-il avec lui?

R. Il était muni d'amples instructions qui autorisaient le gouverneur à nommer un nouveau Conseil exécutif composé de neuf membres, dont quatre Canadiens, et qui permettaient aux séminaires et aux sem-

ir George

e mise en

forme de nada ?

s élurent e de conrde. ntrèrentsé?

poser, à 1792, la ion de la

-elles reélu pré-

Anglais, s et pu-

ambres ession?

1810

resp cha

I

F

I

bre

tan

la c

me

sié

pe

se

82

le

ré

q١

tε

munautés religieuses de se perpétuer, suivant les règles de leur institution.

D. Quels furent les principaux travaux de la session de 1795?

R. Le règlement des rentes et autres charges seigneuriales, la légalisation du numéraire qui avait cours dans le pays, et la conversion de la monnaie sterling en cours du pays.

D. Par qui fut remplacé Lord Dorchester, comme

gouverneur du Canada?

R. Il fut remplacé par le général Pre-cott, en 1796.

D. Quand et par qui fut ouvert le second parlement provincial?

R. Le 24 janvier 1797, par le gén ral Prescott;

M. Panet y fut de nouveau élu président.
 D. Quel principal événement eut lieu, pendant le

gouvernement du général Prescott?

R. Ce fut un traité d'amitié, de commerce et de navigation entre l'Angleterre et les États-Unis, concernant la province du Canada.

D. Par qui fut remplacé le général Prescott?

R. Par Robert-Shore Milnes, en juillet 1799, en qualité de lieutenant gouverneur.

D. Qui succéda à Robert-Shore Milnes?

R. Ce fut l'honorable Thomas Dunn, le plus ancien membre du Conseil exécutif.

D. Quel nouveau gouverneur général arrivait à

Québec, le 21 octobre 1807?

R. Sir James Craig, officier militaire de quelque réputation, mais administrateur despotique, rempli de préjugés contre les Canadiens et leur religion.

D. Que se passa-t-il en 1808?

R. La chambre ayant voté, à la majorité de 22 contre 2, un acte par lequel les juges étaient exclus des rangs de la représentation, le Conseil législatif rejeta la mesure.

D. Que se passa-t-il à la session suivante?

R. La Chambre y fut dissoute par le gouverneur, pour avoir osé insister sur la nécessité d'un ministère

t les règles

la session

harges seiavait cours ie sterling

er, comme

tt, en 1796. parlement

Prescott;

pendant le

erce et de Unis, con-

ott? 1799, en

lus ancien

arrivait à

quelque e, rempli gion.

té de 22 it exclus législatif

verneur. ninistère responsable, et sur la liberté de discussion dans les cham bres.

D. Quand la nouvelle Chambre se réunit-elle?

R. Ene se réunit à la fin de janvier 1810.

D. Quels furent ses procédés?

R. Dès l'ouverture de la session, la nouvelle Chambre protesta énergiquement contre le largage insultant dont s'était servi Sir James Craig en prorogeant la dernière Chambre.

D. Comment la Chambre répondit-elle à l'amende-

ment, par le Conseil, du bill des juges?

R. Elle déclara, à la majorité des trois quarts, le siège du juge de Bonne, vacant à la Chambre.

D. Que fit le gouverneur qui, jusque là avait eu

peine à se contenir?

R. Il cassa la nouvelle chambre, fit saisir les presses et arrêter le propriétaire du Canadien, sous accusation de haute trahison.

D. Quel fut le résultat des élections, après ces vio-

R. Malgré ces violences, les mêmes députés furent réélus.

D. En rendant compte de ces troubles au ministère, quels moyens plus efficaces d'angliciser et de protes-

tantiser le pays, Craig lui suggéra-t-il?

R. Craig proposa au ministère de changer ou de suspendre la Constitution; de rendre ensuite le gouvernement indépendant du peuple, en employant les biens des Sulpiciens et des Jésuites à payer les dépenses publiques; et enfin, de réserver au roi la nomination des curés dans toutes les paroisses.

D. Quelle fut la conduite de Mgr. Plessis, évêque catholique de Québec, lorsque le gouvernement vou-

lut empiéter sur les droits de l'Eglise?

R. Mgr. Plessis montra alors une telle fermeté, que le gouverneur jugea prudent de ne rien entreprendre contre l'administration religieuse du pays.

D. Qu'est-ce qui fit surtout modifier la politique du gouvernement colonial?

po

loi

va

110

te

dı

- R. Ce fut l'attitude menaçante des Etats-Unis.
- D. Que fit-on des citoyens qu'on avait emprisonnés?
  - R. On dut les élargir bientôt après.
  - D. Que devint la loi des juges?
- R. La loi des juges fut adoptée, et reçut la sanction royale.
  - D. En quelle année Craig fut-il rappele?
  - R. En 1811.

#### CHAPITRE II.

De l'arrivée de Sir George Prévost, à son départ (1811-1815).

D. Quel fut le successeur de Craig?

R. Ce fut Sir George Prévost, gouverneur de la Nouvelle-Ecosse ; il arriva à Québec en septembre de la même année 1811.

D. Dans quelle situation trouva-t-il le Canada?

R. Sir George Prévost trouva les esprits divisés à l'intérieur, et le pays menacé au dehors par les Etats-Unis.

D. Quelle conduite suivit-il?

R. Il travailla à concilier les esprits, et à s'attacher les Canadiens par une entière confiance en leur fidélité. Aussi, bientôt la plus grande sympathie s'établit-elle entre le peuple et lui.

D. Que fit-il auprès du clergé?

R. Čroyant le clergé mal disposé à l'égard du gouverneur par suite des tentatives imprudentes de Craig, Sir George Prévost travailla à regagner ses bonnes grâces, et eut plusieurs entrevues avec Mgr. Plessis.

D. Qu'apprit-on au mois de juin 1812?

R. On apprit que les Etats-Unis venaient de déclarer la guerre à la Grande-Bretagne.

D. Pourquoi les Etats-Unis déclarèrent-ils la

guerre à l'Angleterre?

R. L'Angleterre, alors en guerre avec la France, s'arrogeait le droit de visiter les vaisseaux étrangers

s-Unis. emprison.

t la sanc.

?

départ

eur de la eptembre

Canada? divisés à s par les

à s'attalance en e sympa-

d du gouentes de gner ses vec Mgr.

t de dé-

it-ils la

France, rangers pour voir s'ils portaient quelques-uns de ses matelots déserteurs; elle prétendait même empêcher les vaisseaux américains d'entrer dans les ports du nord de la France et ceux des Pays-Bas, qu'elle tenait en état de blocus. Se trouvant molestés, les Américains prirent les armes pour soutenir leurs droits, après avoir, toutefois, souffert en silence ces vanies pendant cinq ou six ans.

D. Quelles mesures Sir Georges Prévost prit-il

ıssitôt?

R. Dien que les chambres du Bas-Canada eussent éjà siégé pendant l'hiver, il les convoqua une econde fois, et en obtint libéralement tout ce qu'il demanda pour la défense de la province.

D. Que firent les chambres du Haut-Canada, dans

le même temps?

R. Elles adoptèrent aussi des mesures pour la

éfense de la province.

D. Quelle était alors la population des deux pronces?

R. La population du Bas-Canada était de 200000 es; et celle du Haut Canada, de 80000.

D. Quelles furent les opérations militaires de la

mpagne de 1812?

R. Les troupes anglaises prirent d'abord le fort ichilimakinac sur les Américains; et, le 25 juillet, lles obligèrent le général américain Hull, qui 'était enfermé dans le fort de Détroit, de se rendre avec son armée, dite de l'Ouest.

Peu après, l'armée américaine du centre, commanée par Van Renselaer, fut mise en désordre par le général Sheaffe, et forcée de poser les armes à Queenstown, au nombre de plus de mille hommes.

L'armée américaine du nord, commandée par le général Dearborn, et forte de dix mille hommes, fut arrêtée à Lacolle par le major de Salaberry, et obligée de battre en retraite.

D. Les Américains étaient-ils plus heureux sur

mer?

R. Oui; leurs frégates la Constitution et les Etats-

Unis enlevaient plusieurs frégates anglaises, après des combats bien sanglants.

D. Que firent les Américains, au printemps de 1813?

R. Ils résolurent de pousser la guerre avec vigueur, et divisèrent encore leurs forces en trois armées.

D. Quel fut le résultat de la campagne du général

anglais, Proctor, dans l'Ouest?

R. Après quelques succès, sur les Américains commandés par le général Harrison, il fut complètement défait à *Moravian-Town*, le 5 octobre.

D. Les Américains ne venuient-ils pas encore

d'obtenir d'autres succès?

R. Oui; car, après un combat de quatre heures, le commodore Perry, avec 9 voiles et 54 canons, avait obligé la flottille anglaise sur le lac Érié, forte de 6 voiles et de 63 canons, de se rendre à discrétion.

D. Que se passait-il alors sur le lac Ontario?

R. Le 27 avril, le général américain Dearborn débarqua avec 1700 hommes, près de Toronto, repoussa le général Sheaffe avec perte, et cette ville dut se rendre.

Peu de temps après, Dearborn obligea le général

anglais Vincent d'évacuer le fort George.

Attaqués à l'improviste par le colonel Harvey, sur les hauteurs de Burlington, dans la nuit du 5 au 6 juin, les Américains furent chassés de leur position, et deux de leurs généraux furent faits prisonniers.

D. Que faisait alors le général Prévost, qui était

au bas du lac?

R. Voulant profiter de l'absence de la flotte ennemie, il attaqua Sacketts-Harbor; mais il fut repoussé.

D. Comment se termina la campagne sur le lac

Ontario?

R. Elle se termina par la victoire du commodore américain Chauncey sur le commandant anglais Yeo.

D. Que firent les Américains à la suite de ces

succès?

R. Ils réunirent leur armée du centre à celle du nord, et marchèrent sur Montréal.

D. Ces deux armées furent-elles heureuses?

es, après

de 1813? e vigueur, **n**ées.

u général

ains comdètement

s encore

heures, le ons, avait orte de 6 tion. io?

rborn dérepoussa l**e dut se** 

e général

rvey, sur au 6 juin, sition, et iers. qui était

otte enne. repoussé. ur le lac

mmodore glais Yeo. e de ces

cella du

R. Non; car elles perdirent les batailles de Christler's Farm et de Châteauguay.

A Christler's Farm, le colonel Morrisson défit complètement le général américain Wilkinson, quoique l'armée de ce dernier fût quatre fois plus nombreuse

que l'armée anglaise.

A Châteauguay, le général américain Hampton, commandant une armée de 7000 hommes, dut se retirer précipitamment devant 300 Canadiens sous les ordres du colonel de Salaberry.

D. Quel fut le résultat des batailles de Christler's

Farm et de Châteauguay?

R. Le résultat de ces mémorables batailles fut de déterminer la retraite d'une armée d'environ 16000 hommes.

Ainsi échoua le plan d'invasion le mieux combiné qu'eût encore formé la République américaine, pour la conquête du Canada.

D. Que firent les troupes anglaises dans le Haut-Canada, dès que les Américains l'eurent évacué?

R. Le colonel Murray, à la tête de 600 hommes, surprit le fort Niagara, fit 300 prisonniers, et enleva une grande quantité de munitions.

D. Que firent les Américains, au printemps de

1814?

R. Cinq mille d'entre eux attaquèrent tout-à-coup le moulin de Lacolle, au pied du lac Champlain; mais, après l'avoir canonné deux heures et demie inutilement, ils durent retourner à Plattsburg.

D. Quel plan d'opérations les Américains adoptè-

rent-ils pour le reste de la campagne?

R. L'échec essuyé à Lacolle les décida à diriger tous leurs efforts contre le Haut-Canada.

D. Quels furent les principaux faits d'armes de

cette campagne?

R. Ce furent les batailles de Chippawa, de Lundy's Lane, de Bladensburg, de la Nouvelle-Orléans, et le combat naval sur le lac Champlain.

Les Anglais furent battus à Chippawa et à la Nou-

182

hor

adı

tice

ap

 $\frac{\mathbf{n}}{\mathbf{c}}$ 

ce

co 18

an

m

ta

di

qu

velle-Orléans, et le Américains, à Lundy's Lane et à Bladensburg.

D. Quand la neax fut-elle conclue entre l'Angleterre

et les États-Unis?

R. Elle fut conclue le 24 décembre 1814, à Gand.

D. Que fit Sir George Prévost, après la conclusion de la paix?

R. Il réunit les Chambres, au mois de janvier 1815.

D. Qui fut appelé à la présidence de la Chambre d'assemblée, en remplacement de M. Panet, nommé au Conseil législatif?

R. Ce fut un jeune homme de 26 ans, M. Papineau.

D. Quelle résolution la Chambre législative passat-elle alors?

R. Elle déclara que Sir George Prévost, dans les circonstances difficiles où il s'était trouvé, s'était distingué par son énergie, sa sagesse et son habileté.

D. Que fit Sir George Prévost, vers la fin de 1815?

R. Il partit pour l'Angleterre; mais il y mourut peu après son arrivée, des fatigues du voyage.

#### CHAPITRE III.

# Du départ de Sir George Prévost, à l'arrivée du Commissaire royal (1815-1835).

D. Par qui Sir George Prévost fut-il remplacé dans le gouvernement général du Canada?

R. Il fut remplacé par le général Drummond, en

qualité d'administrateur.

D. Que découvrit bientôt le général Drummond dans l'administration intérieur du pays?

R. Il découvrit des abus énormes dans les dépar-

tements des terres et des postes.

D. Quelle fut la réponse du peuple au gouverneur, qui venait de dissoudre la chambre, au commencement de la session de 1816?

R. Il réélut presque tous les mêmes membres.

D. Par qui Drummond fut-il remplacé, dans le même temps, avec la qualité de gouverneur général?

Lane et à

ngleterre

, à Gand. onclusion

rier 1815, Chambre t, nommé

Papineau. ve passa-

dans les 'était dispileté. de 1815 ? y mourut

vé**e du** 

lacé dans

mond, en

**ummo**nd

es dépar-

vern**e**ur, mmence-

ores. dans le général? R. Il fut remplacé par Sir John C. Sherbrooke, homme infiniment plus habile et plus prudent que lui.

D. Comment le nouveau gouverneur inaugura-t-il son administration?

R. Il débuta par des actes de générosité et de justice.

D Quelle question vint alors exciter une profonde agitation dans les esprits?

R. Celles des subsides.

D. Quelle resolution prit Sir John Sherbrooke, peu après la session de 1816?

R. Dégoûté de la tâche difficile de concilier les esprits, il demanda son rappel en Europe.

D. Par qui fut-il remplacé?

R. Par le duc de Richmond, qui arriva à Québec le 29 juillet 1818.

D. Son administration fut-elle longue?

R. Elle fut très-courte; ayant été mordu par un renard, il mourut d'hydrophobie, au mois d'août 1819.

D. Par quelles mains passa ensuite le pouvoir?
R. Il passa successivement par les mains de l'honorable James Monk, qui ne fit que dissoudre la chambre et ordonner de nouvelles élections; puis par celles de sir Peregrine Maitland; enfin, par celles du comte de Dalhousie, qui arriva à Québec, le 18 juin 1820, en qualité de gouverneur général des colonies anglaises de l'Amérique du Nord.

D. Quel sage parti l'Angleterre prit-elle vers ce

même temps?

R. Convaincue enfin de l'impossibilite de protestantiser le pays, elle prit le parti de laisser les Canadiens suivre la religion de leurs pères.

D. Pour quel temps le comte de Dalhousie convo-

qua-t-il la nouvelle Chambre législative?

R. Il la convoqua pour le 14 décembre 1820. D. Que fit la Chambre dans cette session?

R. Elle vota un bill de subsides qui fut rejeté par le Conseil, ce qui re manqua pas d'augmenter son mécontentement, lequel alla ensuite toujours eroissant.

Cŀ

M.

 $\mathbf{H}$ 

di

vi.

le

ne

ve

et

n€

 $\mathbf{ch}$ 

ne

de

D. Le gouvernement fut-il plus heureux à la session suivante?

R. Non, car il reçut un nouveau refus au sujet des subsides, n'ayant que cinq votes en sa faveur.

D. Quel bill fut présenté au Parlement impérial,

en 1822?

R. Ce fut un bill pour l'union des deux provinces du Haut et du Bas-Canada; mais il fut rejeté à sa seconde lecture.

D. Qui avait fait présenter ce bill?

R. C'était le parti anglais, dont l'hostilité contre les Canadiens croissait tous les jours avec le désir de les dominer.

D. Quels étaient les principaux articles de ce bill?

R. Ce bill donnait une représentation beaucoup plus nombreuse au Haut qu'au Bas-Canada; proscrivait la langue française; restreignait la liberté du culte et les droits des représentants sur les deniers publies. En un mot, il réduisait le Canada français à la condition révoltante de l'Irlande.

D. Que fit toute la population, en apprenant cette

nouvelle?

R. Elle s'empressa de protester énergiquement contre une mesure si contraire à ses intérêts.

D. Que fit l'Assemblée législative du Bas-Canada

dans sa session de 1826?

R. Elle vota des subsides, dans la même forme que l'année précédente, c'est-à-dire par chapitres non détaillés; le lendemain le gouverneur prorogea l'Assemblée.

D. Quelle mesure prit le comte de Dalhousie. quel-

que temps après?

R II en appela au peuple par les élections générales.

D. Quel effet produisit la dissolution de la Chambre?

R. Cette dissolution produisit une agitation extraordinaire, qui fut encore augmentée par la publication d'une adresse au peuple, l'engageant à réélire des membres de la majorité. à la ses-

ı sujet d**es** 

impérial,

provinces ejeté à sa

té contre e désir de

e ce bill? beaucoup da; prosliberté du es deniers a français

iant cette

iquement s.

ıs-Canada

orme que s non dégea l'As-

sie. quel-

ons géné-

hambre? on extrapublicaà réélire D. Que se passa-t-il à la réunion de la nouvelle Chambre, en novembre 1827?

R. Le gouverneur refusa de confirmer l'élection de M. Papineau, comme president de la Chambre; le lendemain cette dernière était prorogée.

D. En quel état étaient alors les esprits dans le

Haut-Canada?

R. Pendant que le Bas-Canada était en proie aux dissensions, le Haut-Canada était agité par des débats violents, dus en apparence à la même cause.

D. Que fit le gouvernement impérial, pour faciliter \*

le rétablissement de la concorde?

R. Le comte de Dalhousie fut nommé au gouvernement des Indes; Sir James Kempt, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, vint le remplacer à Québec, où il arriva le 2 septembre 1828.

D. Que fit Sir James Kempt?

R. Il s'attacha à demeurer neutre entre la Chambre et le Conseil; il reconnut immédiatement M. Papineau comme Président de l'Assemblee, et laissa la chambre libre d'employer, sauf le salaire du gouverneur et des juges, tout l'argent mis à la disposition de la couronne par le Parlement impérial.

D. Par qui Sir James Kempt fut-il remplacé?

R. Il fut remplacé par lord Aylme qui arriva à Québec le 13 octobre 1830.

D. Quelle conduite tint lord Aylme au commen-

cement de son administration?

R. Il chercha à concilier les esprits; mais déjà une influence funeste poussait insensiblement la Chambre au-delà des bornes de la prudence.

D. Que se passa-t-il à Montréal, pendant l'élection

d'un membre, le 21 mai 1832?

R. Il y eut des troubles sérieux, pendant lesquels trois Canadiens furent tués par les troupes anglaises.

D. Qu'arriva-t-il de remarquable, peu après cet évé-

nement de Montréal?

R. Le choléra celata pour la première fois au Canada, et y fit de terribles ravages, surtout à Québec, où il enleva le dixième de la population

D. Que fit la Chambre législative dans sa session de 1834?

R. Après de longs et violents débate, elle adopta une série de 92 résolutions, renfermant tous les griefs de la colonie contre la métropole.

D. Quelle était alors l'attitude du Haut-Canada?

R. Une partie de sa population se prononçait pour la politique de la Chambre legislative du Bas-Canada.

D. Que fit le Parlement impérial touchant toutes

ces questions qui lui avaient été portées?

R. Après de longs débats, il en laissa la solution au bureau colonial.

D. Que se passa-t-il au mois d'octobre 1834?

R. Le Parlement canadien fut dissous, et les élections furent accompagnées de grands troubles, malgré les associations constitutionnelles formées dans les villes, pour le maintien des institutions et des lois.

D. Que fit la nouvelle Chambre, à sa session de

février 1835?

R. Elle protesta contre le discours de lord Aylmer, à la fin de la session précédente, et renouvela toutes ses demandes; mais le gouverneur mécontent, prorogea la Chambre.

D. Qu'arriva-t-il sur ces entrefaites?

R. Lord Aylmer fut rappelé et remplacé par lord Gosford, qui arriva à Québec, le 24 août 1835.

#### CHAPITRE IV.

De l'arrivée du Commissaire royal, à l'Union des deux Canadas (1835-1841).

D. En quelle qualité lord Gosford vint-il au Canada,

et de quoi était-il chargé?

R. Lord Gosford vint en Canada, accompagné de Sir Charles Gray et de Sir James Gipps, ses adjoints, en qualité de commissaire royal. Il était chargé de s'enquérir des affaires du pays et d'en rendre le compte le plus détaillé possible. s session

elle adopta is les griefs

Canada? onçait pour Bas-Canada, hant toutes

la solution

834?

et les élecubles, malrmées dans set des lois. session de

rd Aylmer, vela toutes tent, proro-

c**é** par lord 83**5.** 

nion des

au Canada,

ompagné do ses adjoints, chargé de dre le comp Lord Gosford fit, en conséquence, un long rapport tout hostile aux Canadiens, et qui, par cela même, fut approuvé par la Chambre des Communes et par les ministres en Angleterre.

D. Que fit le nouveau gouverneur, peu après son arrivée?

R. Il convoqua la Chambre pour le 27 octobre suivant.

D. Quelle attitude prit cette Chambre?

R. Cette Chambre refusa de reconnaître formellement la commission envoyée par le gouvernement impérial pour prendre connaissance des affaires du pays, pressentant les instructions qu'elle en avait reçues. Cependant, elle vota une liste civile de six mois, en reconnaissance de ce que lord Gosford avait accordé de bonne grâce les sommes nécessaires aux dépenses contingentes.

D. Quelle attitude prenaient alors les provinces

voisines?

R. Le Haut-Canada, qui avait d'abord sollicité des réformes, venait d'élire une Chambre dent la majorité se déclarait en faveur du gouvernement.

Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse acceptaient les propositions de l'Angleterre, en sorte

que le Bas-Canada se trouva isolé.

D. Quand lord Gosford convoqua-t-il la Chambre?

R. Il la convoqua pour le 18 août 1837?

D. Combien de temps siégea-t-elle?

R. La majorité ayant protesté contre les résolutions hostiles que venait d'adopter le Parlement impérial, le gouverneur se hâta de la proroger, après six jours de session.

D. Que se passa-t-il après la prorogation de la

Chambre?

R. Des chefs du parti populaire parcoururent les campagnes, et des associations secrètes se formèrent de tous côtés. Dans une assemblée de six comtés, tenue à Saint-Charles, on fit un appel au peuple.

D. Comment le peuple répondit-il à cet appel?

R. Il se souleva dans quelques comtés avoisinant Montréal; mais, après avoir battu les troupes régu-

Cc

su

di

80

da

fu

ne

ri

il

m

ne

ď

d

F

d

lières en plusieurs endroits, entre autres à Chambly et à Saint-Denis, les insurgés furent défaits à Saint-Charles et à Saint-Eustache.

D. Que se passait-il vers le même temps dans le

Haut-Canada?

R. M. McKenzie, à la tête du mouvement insurrectionnel fut défait près de Toronto, et obligé de se réfugier aux États-Unis.

D. Quel fut le résultat du mouvement insurrection.

nel de 1837?

R. Lord John Russell présenta au Parlement impérial, une loi pour suspendre la Constitution de 1791; cette mesure passa, après d'assez longues discussions.

D. Qui remplaça temporairement lord Gosford, au

mois de février 1838?

R. Ce fut Sir John Colborne.

D. Quel ordre reçut aussitôt Sir John Colborne?

R. Il reçut l'ordre de mettre cette loi à exécution, et de former un conseil spécial pour l'expédition des affaires les plus importantes.

D. Qui est-ce qui remplaça lord Gosford comme

gouverneur général?

R. Ce fut lord Durham, qui arriva à Québec, le 27 mai de la même année.

D. Quel fut le fait le plus saillant de l'administration de lord Durham?

R. Ce fut l'amnistie qu'il accorda aux prisonniers politiques, arrêtés pendant les derniers troubles.

D. Que fit-il bientôt après?

R. Ayant reçu du gouvernement impérial un désaveu solennel de cet acte, il en fut si vivement blessé, qu'il donna immédiatement sa démission, et s'embarqua pour l'Europe, avec sa famille, le 1er novembre 1838.

D. A qui lord Durham laissa-t-il le gouvernement?

R. A Sir John Colborne, qui le garda jusqu'à l'arr vée de lord Sydenham.

D. Que se passa-t-il après le départ de lord Durham? R. Les réfugiés politiques aux États-Unis y orgahambly et à Saint-

s dans le

t insurrec. é de se ré.

urrection.

ment imde 1791; scussions. osford, au

lborne ? exécution, dition des

rd comme

bec, le 27

lministra-

risonniers bles.

l un désant blessé, s'embarnovembre

nement? qu'à l'ar-

Durha**m** † s y or**ga**  nisèrent avec quelques Américains, un nouveau soulèvement dans les deux Canadas à la fois.

D. Comment se terminèrent les insurrections partielles qui éclatèrent alors sur plusieurs points?

R. Elles furent bientôt comprimées par Sir John Colborne, qui marcha avec sept ou huit mille hommes, sur le pays insurgé, où il promena la torche incendiaire, ne laissant que des ruines et des cendres sur son passage.

D. Comment furent traités les prisonniers qu'on fit

dans cette insurrection?

R. Colborne les fit juger par une cour martiale 89 furent condamnés à mort, 47 à la déportation, et tous leurs biens furent confisqués.

D. Par qui Sir John Colborne fut-il remplacé?

R. Il fut remplacé par l'honorable Charles Poulett Thompson, qui fut assermenté comme gouverneur général de toutes les provinces britanniques de l'Amérique du Nord, le 19 octobre 1839. L'année suivante, il fut créé baron de Sydenham.

D. Quelle fut la suggestion de lord Durham aux

ministres du gouvernement impérial?

R. Lord Durham suggéra aux ministres du gouvernement impérial d'opérer l'union des deux Canadas.

D. Quand le bill d'union que venait de voter le Parlement impérial, reçut-il la sanction royale?

R. Le 23 juillet 1840; mais il ne fut mis en vigueur que le 10 février 1841.

D. Quelle a été la politique qui a donné ce bill

d'union?

R. C'est la même qui avait donné la constitution de 1791, c'est-à-dire l'anglification des Canadiens-Français et l'anéantissement de la religion catholique.

D. Où en était le Bas-Canada, à l'époque de l'union

des deux provinces?

R. A l'époque où se consommait ce grand acte d'injustice, la population, le commerce, l'agriculture et l'industrie y avaient fait d'immenses progrès.

#### WISTOIRE DU CANADA.

18

Ca

le Bas-Conada, qui ne devait presque men, fut obligé de partag t le lordeau de la dette du Haut-Canada, laquelle s'élevait à puis d'un million.

Le condition du Bas-Canada, qui était de 125000 âmes en 1791, s'était qui étuplée. En '844, époque du récensement le plus rapproche de l'union, le Bas-Canada comptait 524000 Canadiens-Français, 156000 Anglais et étrangers; en tout, 691000 âmes, dont 573000 catholiques. Il y avait 76000 propriétaires et 113000 maisons; d'où l'on peut conclure que presque toutes les familles étaient propriétaires.

## TROISIÈME ÉPOQUE.

DE L'UNION, A LA CONFÉDÉRATION (1841-1847).

#### CHAPITRE PREMIER.

De l'Union, à l'arrivee de Lord Elgin (1841-1867).

D. Quels changements principaux l'acte d'union introduisit-il dans la constitution politique du pays?

R Cet acte accordait: 1° un gouvernement responsable, c'est-à-dire formé d'hommes siégeant dans la Législature, et devant rendre compte à la Chambre d'Assemblée de leurs actes officiels et des conseils donnés au gouverneur en leur qualité de ministres; 2° il reconnaissait aux députés du peuple le droit de contrôler le revenu public dans toutes ses branches, et d'avoir la haute-main sur toutes les dépenses publiques.

C'était consacrer bien tard des droits que nous avions acquis en devenant sujets anglais, et, pour l'obstention desquels plusieurs de nos compatriotes avaient lutté longtemps dans l'ancienne Chambre d'Assemblée, ou versé leur sang sur le champ de bataille.

D. De qui l'Angleterre fit-elle choix pour faire fonctionner le nouveau gouvernement?

R. Co fut de lord Sydenham, qui avait activement

ligé de parlle s'élevait

oo Ames en ensement le 24000 Cans. tout, 691000 propriétaires esque toutes

1847).

1-1867).

e d'union du pays? mt respont dans la Chambre es conseils ministres; e droit de branches, enses pu-

ions acquis squels pludans l'anir le champ

our faire

tivement

travaillé à l'union des deux provinces, et qui arriva à Québec le 19 octobre 1839.

D. La Législature du Bas-Canada et celle du Haut-Canada acceptèrent-elles facilement l'acte d'union?

R. Oui; le Conseil spécial du Bas-Canada, composé d'hommes vendus au pouvoir, pour la plupart, y donna son assentiment, après une simple ente que avec le gouverneur; et la Chambre du Haut-Canad qui y trouvait plus que son compte, fit de mème de bout de quelques jours de discussion.

D. Où fut ouvert le premier Parlement-uni?

R. A Kingston, le 13 juin 1841.

D. Que se passa-t-il dans la première session?

R. On y jeta les fondements de nos institutions civiles les plus importantes: le système municipal, l'éducation populaire, le cours monétaire, les douanes, etc.

D. Comment se termina cette mémorable session?

R. Elle se termina au milieu de regrets universels, causés par la perte de lord Sydenham, qui mourut des suites d'une chute de cheval, le 19 septembre 1841.

D. Quelle somme l'Angleterre vota t-elle pour venir en aide au bureau des travaux publics qui venait d'être établi, et pour consolider la dette du Canada?

R. Elle vota la somme de £1500000 sterling, au crédit de la province.

D. Quel fut le successeur de lord Sydenham?

R. Ce fut Sir Charles Bagot, qui arriva à Kingston, la nouvelle capitale, en janvie. 1842.

D. Qu'eut de remarquable le gouvernement de Sir Charles Bagot?

R. Ce fut sous lui que le gouvernement responsable ou constitutionnel fut inauguré.

D. Comment la Chambre était-elle divisée, à l'arrivée de Sir Charles Bagot?

R. Elle était partagée en deux camps, dont l'un, le parti tory, cherchait plutôt à flatter le pouvoir qu'à servir les vrais intérèts du peuple, et dont l'autre, le parti de la réforme, voulait l'application franche et libérale de la Constitution, la pratique complète du

gouvernement responsable, le bien général de toutes les classes, tout en portant aussi à l'autorité un grand respect.

D. Quel esprit régnait alors dans la Chambre?

R. Il y régnait un esprit de dispute et d'aigreur qui eût pu devenir bientôt funeste au pays tout entier, si le gouverneur n'eût su, par un sage temperament, en prévenir les fâcheux effets.

D. Quelle fut la conduite de Sir Charles Bagot à l'égard des deux partis qui se disputaient le pouvoir?

R. Sir Charles Bagot agit avec beaucoup de prudence, en appelant dans ses conseils les chefs du parti de la réforme, qui avaient pour eux l'avantage du nombre, du talent, et celui des principes.

Deux députés, également remarquables par le talent, les connaissances politiques et l'énergie, furent choisis pour former le cabinet : c'était MM. Robert Baldwin et L. H. Lafontaine.

D. Qui fut envoyé pour remplacer Sir Bagot, qui avait demandé son rappel pour cause de santé?

R. Ce fut Sir Charles Metcalfe, qui arriva à Kings-

ton le 25 mai 1843.

D. Que s'est-il passé de remarquable sous l'admi-

nistration de Sir Charles Metcalfe?

R. Ce fut la résignation du ministère Lafontaine-Baldwin, la dissolution du Parlement, les élections générales dans l'automne de 1844, la formation d'un nouveau ministère, et la translation du siége du gouvernement de Kingston à Montréal (1844).

D. Pourquoi le cabinet Lafontaine-Baldwin rési-

gna-t-il?

R. Ce cabinet résigna, parceque le gouverneur s'était permis de nommer aux emplois publics sans prendre l'avis de ses conseillers, et aussi, parcequ'il avait refusé de sanctionner quelques mesures gouvernementales.

D. Quel fut le résultat des nouvelles élections?

R. Elles donnèrent une majorité à la politique du gouverneur.

D. Y eut-il quelques-uns des chefs de l'insurrection de 1837, qui furent élus?

de toutes un grand

ibre? d'aigreur pays tout ge tempe-

Bagot à pouvoir? p de prus du parti intage du

nt, les conr former le aine.

agot, qui té? à Kings-

is l'admi-

ofontaineélections tion d'un e du gou-

win rési-

uverneur dies sans arcequ'il s gouver-

ons? tique du

rrection

R. Oui, un des principaux chefs sut élu: le Dr. Wolfred Nelson.

D. Qui est-ce qui succéda, en 1845, à lord Metcalfe, obligé de repasseren Angleterre, pour cause de santé?

R. Ce fut lord Cathcart, commandant des forces Il gouverna jusqu'à l'arrivée de lord Elgin, en janvier 1847.

#### CHAPITRE II.

De l'arrivée de lord Elgin, à la Confédération (1847-1867).

D. Quelle mesure prit lord Elgin au début de son administration?

R. Il en appela à de nouvelles élections générales, qui donnèrent une prépondérance marquée au partiréformiste.

D. Comment forma-t-il son ministère?

R. Il le forma des chefs de ce parti; et, sous son habile direction, le ministère Lafontaine-Baldwin fit adopter les mesures les plus importantes.

D. Qu'eut de remarquable la session législative de 1849?

R. Ce fut l'adoption d'une loi pour indemniser les Bas-Canadiens des pertes qu'ils avaient éprouvées durant les troubles de 1837-38, loi modelée sur une semblable votée précédemment en faveur des Haut-Canadiens, qui avaient soufiert pour la même cause.

D. Quelle fut la conduite des ennemis du gouvernement?

R. Cette loi exaspéra tellement les ennemis du gouvernement, qu'ils se livrèrent à l'émeute, insultèrent le gouverneur sur la voie publique pour l'avoir sanctionnée, brûlèrent l'enceinte parlementaire et les deux précieuses bibliothèques qu'elle contenait, et saccagérent plusieurs des principaux édifices de la cité de Montréal.

187

d'ui

bra

des

en

ma

ma

ner

leg

er

me

qua

mé

18

fu

ď

u

D. Après l'incendie du parlement de Montréal, que fut-il décidé?

R. Il fut décidé qu'à l'avenir, les parlements s'assembleraient alternativement à Toronto et à Québec

D. Quelle importante cérémonie religieuse eut lieu

à Québec, le 15 août 1851?

R. Ce fut l'ouverture du premier concile provincia! du Canada, sous la présidence de Mgr. l'archevêque Turgeon.

D. Que fit le gouvernement, en 1851?

R. Il introduisit les timbres-poste de cinq centins. D. Quelle terrible épreuve eut à supporter la ville

de Montréal, en 1852?

R. En l'année 1852, la ville de Montréal fut dévastée par plusieurs incendies désastreux.

Cette meme année, l'Université-Laval fut fondée par les MM. du Séminaire de Québec, et fut inaugurée, en 1854, en présence de lord Elgin, qui avait beaucoup travaillé à lui faire octroyer par la reine une charte très-libérale.

D. Quelle modification subit l'Assemblée législative, en 1853 ?

R. Le nombre des membres fut porté de 84 à 130, dont 65 pour chaque province.

D. Par qui lord Elgin fut-il remplacé?

R. Par sir Edmond Head, au mois de décembre 1854.

D. Quels furent les principaux actes de la Législature, sanctionnés par lord Elgin, et qui contribuèrent

puissamment a la prospérité du pays?

R. Parmi ces actes, on doit mettre au premier rang ceux qui abolirent les droits seigneuriaux (1854), secularisèrent les réserves du clergé protestant, et aidèrent la compagnie du Grand-Tronc à couvrir la province d'un vaste reseau de chemins de fer. On lui doit aussi le traité de réciprocité avec les États-Unis, conclu en juillet 1854.

D. Que s'est-il passé de remarquable en l'année

1855?

R. Trois événements principaux, savoir : l'arrivée dans les eaux du Saint-Laurent, au mois dejuillet.

réal, que

nts s'as. Québec eut lieu

ovincia! hevêque

centins. la ville

it devas.

ndée par ugurée, t beauine une

slative,

à 130,

embre

égislauèrent

er rang
4), seet aivrir la
C. On
États-

'année

rrivée 1illet, d'une corvette française, la "Capriciouse"; la célébration, avec le plus grandéclat, par les catholiques des villes et des campagnes, de la fête du 8 décembre, en l'honneur de la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception de la Pienheureuse Vierge Marie; la célébration d'une fête civile par la population en masse, en mémoire de la prise de Sébastopo!

D. Quelle modification importante subit le gouver-

nement, en 1856?

R. Le principe électif fut introduit dans le Conseil législatif. Les anciens membres demeuraient conseillers à vie comme par le passé; mais les nouveaux membres devaient, à l'avenir, être elus par une des quarante-huit divisions électorales nouvellement formées.

D. Quel fut le principal événement de l'année 1858?

R. Ce fut le choix fait par la reine de la ville d'Ottawa pour le siège fixe du gouvernement provincial.

D. Que se passa-t-il de remarquable dans l'eté de

1860?

R. Le Canada et les autres provinces britanniques furent honorés de la visite du prince de Galles.

D. Quel fut le successeur de Sir Edmond Head?

R. Ce fut lord Vicomte Monk, en 1861.

D. Quel événement vint menacer le pays d'une guerre avec les États-Unis, vers la fin de 1861?

R. Ce fut l'arrestation de Mason et Slidell à bord

du vapeur anglais "Trent."

D. Quel effet produisit dans tout le Canada la pers-

pective d'une guerre avec les États-Unis?

R. Elle y produisit une excitation intense et causa une prompte organisation de nombreux corps de volontaires, qui, quelques années plus tard (1866, 1870), rendirent de grands services, en repoussant les incursions féniennes.

D. Que se passa-t-il en 1864?

R. L'esprit d'antagonisme entre la population du Haut-Canada et celle du Bas-Canada en était venu à une crise; et le gouvernement ne pouvait fonction ser plus longtemps.

- D. Quel nouveau plan de gouvernement imagina-t-on?
- R. Un système qui laissât à chaque province le maniement direct de ses propres affaires, et assurât à toutes les avantages que donne toujours l'union des forces.
- D. Quelles provinces furent appelées à former une confédération?
- R. Les deux Canadas, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince Édouard et celle de Terre-Neuve; mais ces deux dernières préférèrent garder leur autonomie.

D. Où furent jetées les bases de la nouvelle Constitution fédérative?

R. Les bases de la nouvelle Constitution fédérative furent préparées, en 1865, à Québec, où s'étaient réunis les délégués des différentes provinces.

D. Quand la Confédération, ou nouvelle Puissance du Canada, fut-elle définitivement reconnue?

R. Ce fut par la proclamation royale du 23 mai 1867. Elle fut inaugurée le 1er Juillet suivant.

D. Comment cette confédération était-elle composée?

R. Elle était composée des quatre provinces suivantes: le Haut-Canada, appelé désormais Ontario; le Bas-Canada, ou province de Quebec; le Nouveau-Brunswick, et la Nouvelle-Écosse.

D. Quel fut le successeur de lord Monk, en qualité de gouverneur général de la nouvelle Puissance du Canada?

R. Ce fut Sir John Young, en 1868.

D. Quand la Puissance du Canada fit-elle l'acquisition du Nord-Ouest?

R. Le 1er juillet 1870.

D. Quand la province de Manitoba, formée du Nord-Ouest, entra-t-elle dans la Confedération?

R. Ce fut le 1er juillet 1870.

D. Quand la Colombie anglaise entra-t-elle dans la Confédération?

R. Le 20 juillet 1871.

imagina-t-

rovince le

et assurât

union des

rmer une

e, le Nou-

t celle de

référèrent

### NOUVELLE-ECOSSE.

Depuis sa separation de la Nouvelle-France, en 1710, par suite de la conquête qu'en fit alors l'Angleterre, jusqu'à nos jours.

D. Quand la Nouvelle-Écosse ou Acadie tomba-t-elle au pouvoir de l'Angleterre?

R. En 1710, par la chute de Port-Royal, sa capitale, qui dut se rendre au genéral Nicholson.

D. A quoi la France se vit-elle obligée, en 1713, par le traité d'Utrecht?

R. Affaiblie par des guerres continuelles, elle fut contrainte de céder à l'Angleterre, non-seulement l'Acadie, mais aussi l'île de Terre-Neuve et le territoire de la baie d'Hudson. Elle ne garda que l'île du Cap-Breton.

D. Que firent les Français, après la perte de l'Acadie? R. Ils fortifièrent Louisbourg, afin de protéger leurs possessions du Cap-Breton.

D. Que devint l'île du Cap-Breton?

R. Elle devint une station de pêcherie très-importante, et Louisbourg continua d'en être la capitale.

D. Que firent les colonies anglaises, en apprenant l'insurrection de la garnison de Louisbourg?

R. Elles résolurent de profiter de cette circonstance pour s'emparer de cette place. Une expédition fut vite préparée et placée sous le commandement du général Pepperell.

D. D'où ce dernier tit-il voile?

R. Il fit voile de Boston, et arriva, le 5 avril 1745, à Canso, où il fut joint par quatre vaisseaux anglais sous le commodore Warren. Bientôt ils parurent devant Louisbourg, qui capitula le 16 juin, après un siége de quarante-neuf jours.

D. Que fit le gouvernement du Canada, vivement

alarmé de la chute de cette forte place?

R. Il demanda des secours en France pour la reprendre avec toute l'Acadie. Une formidable expédition,

le Constifédérative

aient réu. Puissance

u 23 man

omposée? nces sui-Ontario; Nouveau-

n qualité sance du

'aequis)-

u Nord-

dans la

commandée par le duc d'Anville, fut envoyée l'année suivante à cet effet.

D. Quel fut le résultat de cette expedition?

R. Elle échoua complètement: la plus grande partie de la flotte ayant péri dans une violente tempète.

D. Le Cap-Breton ne fut-il pas rendu à la France, quelques années après?

R. Oui, par le traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748

D. Qu'arriva-t-il après ce traité?

R. Des disputes surgirent touchant les limites des possessions anglaises et françaises en Amérique, et donnèrent lieu de temps en temps à des hostilités entre les colons des deux nations.

D. Que fit le gouverneur du Canada, pour pré venir tout empiétement sur le territoire en litige?

R. Il persuada à trois mille Acadiens français de s'établir sur la rive nord de la baie de Fundy et sur l'île Saint-Jean, appelée depuis Ile du Prince-Édouard.

D. Quels moyens prit l'Angleterre pour coloniser

ce pays?

R. Elle y envoya des émigrants à ses dépens; elle offrit aussi à tous les soldats qui voudraient s'y établir, de leur concéder des terres gratuitement, et même de leur fournir des outils, des armes et des provisions pour un an.

R. Que firent einq mille soldats, qui venaient d'être

licenciés?

R. Profitant des offres libérales du gouvernement, ils partirent avec leurs familles pour le port de "Chebouctou," où ils arrivèrent le 21 juin 1749. Ils s'établirent sur ses rives, et nommèrent leur établissement naissant, Halifax.

D. Qui fut le premier gouverneur de cette colonie? R. Ce fut Cornwallis. Il y établit un conseil de

six membres, pour lui aider.

D. Par qui Cornwallis fut-il remplacé, en 1752?

R. Il fut remplace par Thomas Hobson.

1). Quels émigrants arrivèrent dans la colonie, en 1753?

ée l'année

ande partempéte. a France.

1748

mites des érique, et hostilités

oour pré itige? ançais de dy et sur Édouard, coloniser

ens; elle 7 établir, même de rovisions

nt d'être

nement, e "Che-Ils s'étassement

colonie? nseil de

752 ?

onie, en

R. Les Allemands, au nombre de 1500. Ils allè rent s'établir dans le comté de Lunemburg.

D. Où en était la dispute des limites pendant ce

temps-là?

R. La dispute continuait.

D. Que réclamaient les Anglais?

R. Ils reclamaient tout le territoire au sud du fleuve Saint-Laurent, y compris la Péninsule de Gaspé.

D. Que se passa-t-il, en 1755?

R. Le fort Beausejour, situé sur la rive nord de la baie de Fundy, fut capturé par une expédition de Boston; cette expédition était commandée par le colonel Winslow, qui était assisté de troupes régulières sous les ordres du colonel Monckton.

D. Quel autre, mais bien douloureux événement

eut lieu cette même année?

R. Les autorités coloniales anglaises, voulant se défaire des Acadiens, les réunirent sur divers points, sous le prétexte de conférer avec eux; puis, les embarquèrent pèle-mèle sur plusieurs vaisseaux et les dispersèrent dans leurs colonies, depuis Boston jusqu'aux Carolines.

D. Qu'arriva-t-il, en 1758?

R. Louisbourg tomba finalement au pouvoir des Anglais, qui en avaient fait le siège avec une force de 40000 hommes, sous les ordres des généraux Amherst, Wolfe, et de l'amiral Boscawen.

D. Quel changement subit le gouvernement de la

Nouvelle-Ecosse, en 1758?

R. Il reçut une constitution; et, le 2 octobre de cette même année, son premier Parlement provincial fut convoqué à Halifax, sous les auspices du gouverneur Lawrence.

D. Comment ce gouvernement fut-il composé?

R. Il fut composé d'une Assemblée législative de 22 membres, élus par le peuple, et d'un Exécutif combiné avec un Conseil législatif de 12 membres, nommés par la couronne.

D. Que produisit le traité de 1763?

R. Il rendit la paix, et la colonie sommença à faire

C

de rapides progrès. Le Cap-Breton fut alors annexe à la Nouvelle-Écosse, et, deux ans plus tard, il forma un comté.

D. Que devint l'île du Prince-Édouard, en 1770?

R. Elle fut détachée de la Nouvelle-Écosse, pour devenir une colonie séparée.

D. La Nouvelle-Écosse ne recut-elle pas une augmentation de population, vers la fin de la Révolution américaine?

R. Oui, vers la fin de la Révolution américaine, 20000 royalistes des divers États insurgés vinrent s'y réfugier, et s'y établirent.

D. Qu'arriva-t-il, en 1784?

R. Toute la partie de la Nouvelle-Écosse au nord de la baie de Fundy, fut détachée du reste de la province pour former une colonie séparée, appelée Nouveau-Brunswick. La même année, l'île du Cap-Breton forma aussi un gouvernement séparé, avec Sydney pour capitale.

D. Que s'est-il passé de 1784 a 1867?

R. Les événements de cotte période de temps sont d'un caractère pacifique, et n'ont rapport qu'au développement et aux progrès intérieurs de la province.

D. Rapportez les principaux évenements de cette

période.

R. Les principaux evenements de cette période sont: la visite à Halifax, en 1787, du prince Guillaume-Henri, plus tard Guillaume IV; l'ouverture du grand chemin de Pictou, en 1792; l'organisation de la milice, en 1806; une ligne de diligences, établie entre Halifax et Windsor, en 1816; la réunion du Cap-Breton à la Nouvelle-Écosse, en 1820; les efforts faits pour protéger les pêcheries sur les côtes, en 1820; l'admission des Catholiques, en 1823, à la jouissance des mêmes droits civils que les Protestants; la dissolution, en 1838, du Conseil Executif-Législatif, puis la nomination, par la couronne, d'un Conseil exécutif de neuf membres et d'un Conseil legislatif de dix-neuf membres; l'introduction, en 1848, d'un gouvernement responsable; la révision des statuts publics, en 1851; la visite

annexe il forma

1770 ? se, pour

une augvolution

iricaine, irent s'y

au nord la prolée Nou-Cap-Bre-Sydney

nps sont u'au déprovince, de cette

période Guillauture du ation de , établie du Caports faits n 1820; uissance dissolunis la nofde neuf tembres; esponsa-

la visite

du prince de Galles, en 1860; la réunion aux autres colonies, en 1864, pour la considération d'un plan de confédération de toutes les provinces britanniques de l'Amérique du Nord, sous un même gouvernement; les délégués de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Canada, se réunissent à Londres, en 1866; le bill pour la confédération des provinces passe au Parlement impérial, et reçoit la sanction royale, le 28 mars 1867.

#### NOUVEAU-BRUNSWICK.

Depuis sa séparation de la Nouvelle-Écosse, en 1784, jusqu'à nos jours.

D. Quelle était la population du Nouveau-Brunswick, l'époque de sa séparation de la Nouvelle-Écosse?

R. Elle était de 11457 habitants.

D Quel en fut le premier gouverneur?

R. Ce fut Thomas Carleton.

D. Quel fut le principal événement de l'année 1786?

R. Ce fut la tenue, à St. Jean, au mois de janvier, de la première Assemblée législative.

D. Quel changement eut lieu deux ans après?

R. La ville de Frédericton fut choisie pour le siège du gouvernement; depuis lors, elle en est demeurée la métropole.

D. Quand le gouverneur Carleton fut-il rappelé en

Angleterre?

R. Le gouverneur Carleton fut rappelé en 1803, après avoir gouverné la province pres de vingt ans.

D. Comment cette province fut-elle administrée après le départ de Carleton?

R. Elle fat administrée jusqu'en 1817 par des officiers, appelés présidents.

D. La province ne recut-elle pas une augmentation

de population en 1815?

R. Qui, elle regul un nombre considérable de colons

de

m

ve

dé

d€

militaires, qui venaient d'être licenciés de l'armée anglaise, alors en Amérique.

D. Qui remplaça Carleton comme gouverneur?

R. Ce fut le major-général G. S. Smith, en 1817, qui fut lui-même remplacé par le major-général Sir Howard Douglas, en 1824.

D. Quelle était, en 1824, la population du Nouveau-

Brunswick?

R. Elle était de 74176 âmes.

D. Quel événement eut lieu en 1825?

R. Un grand incendie dévasta toute la côte de Miramichi, couvrant une superficie de 6000 milles carrés. Environ 500 personnes y perdirent la vie, et la destruction des propriétés s'éleva à plus d'un million de piastres.

D. Qui succéda à Sir Howard Douglas, dans le

gouvernement de la province?

R. Ce fut Sir Archibald Campbell, en 1832?

D. Qu'arriva-t-il, en 1837?

R. La ville de St. Jean fut visitée par un incendie qui détruisit 115 maisons, dont la valeur n'était pas moins d'un million de piastres.

D. Quel fut l'événement le plus remarquable de

l'année 1842?

R. Ce fut le règlement des limites entre le Maine et le Nouveau-Brunswick, par un traité entre l'Angleterre et les États-Unis, traité négocié par tord Ashburton.

D. Queis furent ensuite les principaux événements

de la province, jusqu'en 1867?

R. Les principaux événements de la province jusqu'en 1867, furent: l'exploration et le tracé, en 1845, d'un chemin de fer, de Halifax à Québec, à travers le Nouveau-Brunswick; l'introduction, en 1848, d'un gouvernement semblable à celui de Québec; la visite, en 1860, du prince de Galles, qui fut cordialement reçu de tous; l'envoi de délégués à la conference de Québec pour l'union des provinces; et enfin, l'entrée du Nouveau-Prunswick dans la Fédération, en 1866

1805]

#### l'armée

eur? n 1817, éral Sir

ouveau-

de Milles carie, et la million

dans le

ncendie

tait pas able d**e** 

Maine re l'Anar tord

ements

nce jusn 1845, avers le 8, d'un a visite, dement ence de 'entrée

n 1866

### ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

Depuis sa séparation de la Nouvelle-France, en 1758, par la conquête qu'en fit alors l'Angleterre, jusqu'à nos jours.

D. Quand cette île fut-elle cédée à l'Angleterre?

R. L'île du Prince-Édouard lui fut finalement cédée, avec le Cap-Breton, par le traité de 1763, et, en même temps, annexée au gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

D. Quel changement subit cette île en 1770?

R. Le Parlement impérial lui accorda un gouvernement séparé, et Walter Patterson en fut nommé premier gouverneur.

... Quelle sorte de constitution regut-elle en 1773?

R. Elle reçut une constitution semblable à celle des autres provinces de l'Amérique du Nord, hors le Canada.

D. Comment le gouvernement était-il composé?

R. Le gouvernement était composé d'un lieutenant gouverneur, assisté d'un Conseil exécutif et d'un Conseil législatif combinés, plus, d'une Chambre d'Assemblée de 18 membres. Cette Constitution fut modifiée en 1851.

D. Qu'arriva-t-il, en 1775?

R. Deux croiseurs américains, trouvant l'île sans défense, attaquèrent et pillèrent Charlottetown; en même temps, ils firent prisonniers le gouverneur et deux autres officiers civils.

D. Quand cette île reçut-elle le nom de Prince-Edouard?

R. Ce fut en 1800, en l'honneur du Prince Édouard, duc de Kent, père de la reine Victoria.

D. Quel fut le successeur de Walter Patterson,

dans le gouvernement de la colonie?

R. Ce fut le général E. Fanning, en 1786. Il fut lui-même remplacé par le colonel J. F. W. Desbarres, en 1805.

118

lott

cha

s'il

con

De

elle

vo

Ve:

fu

D. Quelle fut la conduite de Charles D. Smith, sueesseur de J. F. W. Desbarres, en 1813?

R. Ses procédés tyranniques donnèrent lieu à un tel malaise dans la colonie, que le gouvernement impérial dut le rappeler en 1824.

D. Par qui fut remplacé Charles D. Smith? R. Il fut remplacé par le colonel J. Ready.

D. Qu'y eut-il de remarquable sous l'administration

du colonel J. Ready ?

R. Sous l'administration du colonel J. Ready, les catholiques furent mis sur un pied d'égalité avec les Protestants.

D. Qui sucdéda à J. Ready?

R. Če fut Sir A. W. Young, en 1831, qui fut luimême remplacé par Sir John Harvey, 1836.

D. Qu'y eut-il de remarquable pendant l'administration de Sir Charles Fitzroy, qui succéda à Sir John

Harvey, en 1837?

R. Sous l'administration de Sir Charles Fitzroy, le Conseil exécutif et le Conseil législatif devinrent deux corps séparés.

D. Par qui fut remplacé Sir Charles Fitzroy?

R. Il fut remplace par Sir H. V. Huntley, en 1841.

D. Que s'est-il passé de remarquable pendant son administration?

R. En 1844, on commença les bâtisses coloniales, et, en 1846, on fit l'examen géologique de l'île.

D. Quel fut le successeur de Sir H. V. Huntley? R. Ce fut Sir Donald Campbell, en 1847. Ce dernier fut remplacé par Sir A. Bannerman, en 1850.

D. Quels furent les principaux événements de 1850

à 1864 ?

R. Iss principaux événements de 1850 à 1864 furent: l'introduction, en 1851, d'un gouvernement responsable; la passation, en 1852, d'un acte établissant l'éducation libre; la passation, en 1853, d'un acte établissant le suffrage universel; l'administration de Sir Dominick Daly et l'augmentation de six membres à l'Assemblée législative, en 1854; le remplacement du gouverneur Daly par George Dundas, en 1859; l'augmentation de cinq membres au Conseil legislatif et la visite du prince de Galles, en 1860; la tenue à Char-

1860

hith, sue-

ou à un rnement

nistration

eady, les avec les

fut lui-

adminis. Sir John

Fitzroy, evinrent

v ? en 1841. ant son

ales, et.

tlev? Ce der-850. de 1850

furent: responsant l'écte étai de Sir nbres à

nent du l'aug. tif et la

Char-

lottetown, en 1864, d'une assemblée des délégués de chacune des provinces britanniques, pour considérer s'il est expédient d'unir toutes les provinces sous une confederation.

### ILE DE TERRE-NEUVE.

Depuis sa séparation de la Nouvelle-France, par la cession qui en fut faite à l'Angleterre par le traité d'Utrecht, en 1713, jusqu'à nos jours.

D. En quelle année l'île de Terre-Neuve forma-telle une province distincte?

R. En 1728.

D. Qui en fut nommé premier gouverneur?

R. Ce fut le capitaine Henri Osborne, avec le pouvoir de nommer les magistrats et d'organiser un gouvernement.

D. Comment divisa-t-il l'île?

R. Il la divisa en districts, et introduisit plusieurs réformes salutaires dans l'administration des lois.

D. Que se passa-t-il, en 1762?

R. Une flotte française s'empara de St. Jean, qui fut reprise peu après par lord Colville.

D. Que fit le traité de Paris, en 1763?

R. Il confirma à l'Angleterre son titre de possession de l'île.

D. Quel pays fut, cette même année, annexé à l'île de Terre-Neuve?

R. Ce fut le Labrador.

D. Quelle était alors la population de Terre-Neuve?

R. Elle était d'environ 13000 âmes.

D. Qu'y eut-il de remarquable, en 1775?

R. Les côtes de Terre-Neuve furent visitées par une tempête horrible.

D. Qu'est-ce qu'on y établit, en 1789?

R. On y etablit une cour des Plaids communs et une cour suprème.

fu

m

18

D. A quoi fut exposée l'île de Terre-Neuve, en 1796?

R. L'Angleterre et la France étant alors en guerre, Terre-Neuve fut de nouveau harassée par les attaques des vaisseaux français. La ville de "Bay of Bulls" fut capturée et détruite.

D. Qu'est-ce qui eut lieu, en 1803?

R. Des écoles furent ouvertes dans plusieurs lieux, et des sociétés de bienfaisance, organisées pour le soulagement des pauvres.

D. Que s'est-il passé de plus remarquable de 1803

à 1817 ?

R. En 1805, un bureau de poste fut établi à Saint-Jean; en 1806, parut le premier journal; en 1808, fut organisée à Saint-Jean la première milice volontaire, et les côtes du Labrador furent de nouveau annexées au gouvernement de Terre-Neuve; en 1817, deux incendies détruisirent, à Saint-Jean, deux cents maisons avec une grande quantité de provisions.

D. Quelle était la population de l'île, en 1817?

R. Elle était de 80000 âmes.

D. Que fit-on en 1826?

R. On fit des efforts pour améliorer la situation de la Province. Le système judiciaire fut revisé; des chemins publics furent ouverts; des concessions de terres furent faites, et l'agriculture se développa.

D. Quel a été le principal événement de l'année

1830?

R. Ce fut l'admission des Catholiques sur le pied d'égalité avec les sectes dissidentes.

D. Que se passa-t-il, en 1832?

R. Une Assemblée représentative de quinze membres, fut accordée à la colonie. Le Conseil législatif fut composé de neuf membres.

D. Rapportez les principaux événements de 1832 à

1864.

R. En 1838, examen géologique de l'île; en 1843, l'Assemblée représentative fut unie au Conseil législatif et ne forma plus qu'une chambre comptant vingtcinq membres; en 1854, les Conseils exécutif et légis-

en 1796? guerre, attaques Bulls "

rs lieux, ir le sou-

de 1803

à Saint-1808, fut ontaire, nnexées deux inmaisons

17?

ation de isé; des sions de opa. l'année

le pied

e memgislatif

1832 à

n 1843, il légist vingtet législatif furent séparés, et un gouvernement responsable fut établi avec une Assemblée législative de trente membres; en 1860, visite du prince de Galles; en 1864, Terre-Neuve envoya deux députés à la conférence de Québec, mais la Législature ajourna ensuite la question.

### TERRITOIRE DU NOLD-OUEST.

Depuis sa separation de la Nouvelle-France, en vertu de la cession qui en fut faite à l'Angleterre par le traité d'Utrecht, en 1713, jusqu'à nos jours.

D. Que se passa-t-il en rannée 1784?

R. C'est en 1784 que fut formée la compagnie dite

du Nord-Ouest du Canada.

Cette nouvelle compagnie porta son commerce principalement dans le Nord-Ouest, via le lac Supérieur, vers l'Océan Pacifique.

D. Que fit la Compagnie du Nord-Ouest?
R. Elle fit faire plusieurs explorations.
D. Quelles furent ces explorations?

R. En 1793, Sir Alexandre Mackenzie fit un voyage du Canada à travers les Montagnes Rocheuses, jusqu'à l'Océan Pacifique, et découvrit la rivière Fraser. Il découvrit et explora ensuite la rivière Mackenzie. En 1811, l'astronome Thompson découvrit les principales branches de la rivière Colombie, qu'il descendit jusqu'à l'Océan Pacifique.

D. Quel arrangement fut fait, en 1821?

R. Les deux compagnies rivales savoir: la Compagnie de la Baie d'Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest, se réunirent en une seule et même compagnie.

D. Que fit lord Selkirk cette même année?

R. Il établit une colonie d'Écossais à la Rivière Rouge.

D. Quels autres colons s'établirent à la Riviè

Rouge, en 1823?

R. Ce farent des Canadiens-Français.





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE



8€

di

D. Comment le territoire de la Baie d'Hudson fut-il divisé?

R. Il fut divisé en plusieurs districts, ayant quatre dépôts et 112 forts ou stations.

D. Quand la Confédération du Canada fit-elle l'acguisition du Nord-Ouest?

R. Ce fut le 1er juillet 1870.

D. Quelle partie en fut alors détachée, pour former une nouvelle province de la Confédération?

R. Ce fut la Rivière-Rouge, sous le nom de Province de Manitoba.

### ILE VANCOUVER ET COLOMBIE BRITANNIQUE.

- D. Par qui l'île Vancouver fut-elle découverte?
- R. Par le capitaine Vancouver, vers 1792.
- D. Par qui le Nord-Ouest fut-il exploré, en 1806?
- R. Par Simon Fraser.
- D. Par qui l'île Vancouver fut-elle occupée?
- R. Elle fut d'abord occupée par la Compagnie de la Baie d'Hudson, en 1843, qui fonda la ville Victoria
  - D. Qui en fut le premier gouverneur?
- R. Ce fut James Douglas, pour la Compagnie de la Baie d'Hudson.
  - D. Que fit le gouvernement anglais, en 1859?
- R. Il érigea l'île Vancouver et la Colombie britannique en deux colonies ayant chacune ses limites, mais sous un même gouvernement.
  - D. Qui fut fait gouverneur des deux colonies?
  - R. Ce fut James Douglas.
- D. Quand les deux colonies eurent-elles chacune son gouverneur?
- R. C'est en 1863 que les deux colonies eurent chacune un gouverneur particulier.
- D. Quel nom la capitale de la Colombie britannique recut-elle?
  - R. Elle fut nommée New-Westminster.

1871] DE L'ILE VANGOUVER ET DE LA COLOMBIE.

D. Comment le gouvernement de chacune de ces deux colonies fut-il composé?

R. Il fut composé d'un Conseil exécutif, d'un Conseil législatif et d'une Chambre d'Assemblée.

L'île Vancouver, aussi bien que la Colombie britannique, fut divisée en districts électoraux.

D. Quand l'île Vancouver et la Colombie britannique entrèrent-elles dans la Confédération du Canada?

R. Elles y entrèrent le 20 juillet 1871, sous le nom de Province de la Colombie britannique.

T1868

d'Hudson

nt quatre

-elle l'ac-

ur former

de Pro-

erte?

E

. en 1806?

e? agnie de Victoria

agnie de

59? e britanlimites,

ies?

chacune

ent cha-

e britan-

P

### TABLE

## DES MATIERES.

# HISTOIRE SAINTE.

| LEÇON PRÉI | IMINAI | RE                                                   | 5  |
|------------|--------|------------------------------------------------------|----|
|            |        | .—Depuis la création jusqu'au déluge.                | 6  |
| DEUXIÈME   | "      | -Depuis le déluge, jusqu'à la vocation<br>d'Abraham. | 9  |
| Troisième  | 66     | -Depuis la vocation d'Abraham, jus-                  |    |
|            |        | qu'au passage de la mer Rouge                        | 12 |
| QUATRIÈME  | 66     | —Depuis la sortie de l'Égypte, jusqu'à               |    |
|            |        | l'établissement de la monarchie.                     | 24 |
| Cinquième  | 4      | —Depuis l'établissement de la monar-                 |    |
|            |        | chie, jusqu'à la mort de Salomon.                    | 35 |
| SIXIÈME    | 66     | —Depuis la mort de Salomon, jusqu'à                  |    |
|            |        | la captivité de Babylone                             | 43 |
|            | RO     | YAUME D'ISRAËL                                       | 44 |
|            | RO     | YAUME DE JUDA                                        | 49 |
| Septième : | Époqui | De la destruction de Jérusalem, jus-                 |    |
|            |        | qu'au règne de Séleucus                              | 28 |
| HUITIÈME   | 66     | -Du règne de Séleucus, jusqu'à la                    |    |
|            |        | naissance de JC                                      | 62 |
|            | NO     | OUVEAU TESTAMENT                                     | 64 |

# HISTOIRE DU CANADA.

| et conquêtes en Amérique 5 |                                                                                 |    |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|                            | et conquetes en Angenque                                                        | 5  |  |
|                            | DOMINATION FRANÇAISE.                                                           |    |  |
|                            | PREMIÈRE ÉPOQUE.                                                                |    |  |
| CHAPITRE                   | 1.—De l'arrivée de Jacques-Cartier au Ca-<br>nada, à la nomination de M. de Ro- |    |  |
|                            | berval, comme vice-roi (1534-1541)                                              | 9  |  |
| CHAPITRE                   | II.—De M. de Roberval, au marquis de la                                         | 9  |  |
| CHAPITER                   | Roche, second vice-roi (1541-1578)                                              | 12 |  |
| CHAPITRE                   | III.—Du marquis de la Roche, à la fondation                                     | 14 |  |
| CHAPTINE                   | de Québec (1578-1608)                                                           | 14 |  |
|                            | uc <b>Q</b> uebec (1010 1000)                                                   | •• |  |
|                            | DEUXIÈME ÉPOQUE.                                                                |    |  |
| CHAPITRE                   | I.—De la fondation de Québec, à la forma-                                       |    |  |
|                            | tion de la Compagnie de Montmorency                                             |    |  |
|                            | (1608-1621.)                                                                    | 15 |  |
| CHAPITRE                   | IIDe la formation de la Compagnie de                                            |    |  |
|                            | Montmorency, à la restitution à la                                              |    |  |
|                            | France du Canada et de l'Acadie                                                 |    |  |
|                            | (1621-1632)                                                                     | 20 |  |
| CHAPITE                    | IIIDe la restitution à la France, du Ca-                                        |    |  |
|                            | nada et de l'Acadie, à la formation de                                          |    |  |
|                            | la Compagnie de Montréal (1632-1640)                                            | 23 |  |
| CHAPITER                   | IV.—De la formation de la Compagnie de                                          |    |  |
|                            | Montréal, à l'administration de M. de                                           |    |  |
|                            | Lauzon (1640-1650)                                                              | 25 |  |
| CHAPITRE                   | V.—De l'administration de M. de Lauzon,                                         |    |  |
|                            | à la formation du Conseil Supérieur                                             |    |  |
|                            | (1650-1663)                                                                     | 29 |  |

## DA,

vertes

au Cale Ro-541)..

de la 578).. 12 dation • • • • • •

ormaorency . . . . .

nie de a à la Acadie

. . . . . u Caion de -1640) 23 nie de M. de ..... 25 uzon, érieur .... 29

9

14

15

20

### TABLE DES MATIÈRES.

### TROISIÈME ÉPOQUE.

| CHAPITE  | I.—De l'établissement du Conseil Supérieur,  |            |
|----------|----------------------------------------------|------------|
|          | à la première administration de M.           |            |
|          | de Frontenac (1653-1672)                     | 32         |
| CHAPITRE | II.—De la première administration de M. de   |            |
|          | Frontenac, à celle de M. de Denon-           |            |
|          | ville (1672-1685)                            | 36         |
| CHAPITRE | III.—De l'administration de M. de Denon-     |            |
|          | ville, à la seconde administration de        |            |
|          | M. de Frontenac (1685-1689)                  | 38         |
| CHAPITRE | IV.—De la seconde administration de M. de    |            |
|          | Frontenac, à la paiz de Byswick              |            |
|          | (1689-1697)                                  | 40         |
| CHAPITRE | V.—De la paix de Ryswick, à celle d'Utrecht  |            |
|          | (1697-1713)                                  | 44         |
| CHAPITRE | VI.—De la paix d'Utrecht, à celle d'Aix-la-  |            |
|          | Chapelle (1713-1748)                         | 47         |
| CHAPITRE | VII.—De la paix d'Aix-la-Chapelle, à l'admi- |            |
|          | nistration du marquis de Vaudreuil           |            |
|          | (1748-1755)                                  | 51         |
| CHAPITRE | VIII.—De l'administration du marquis de Vau- |            |
|          | dreuil, à la capitulation de Montréal        |            |
|          | (1755-1760)                                  | 54         |
|          | DOMINATION ANGLAISE.                         |            |
|          | PREMIÈRE ÉPOQUE.                             |            |
| CHAP-TRE | I.—De la capitulation de Montréal, à l'Acte  |            |
|          | de Québec (1760-1774)                        | 60         |
| CHAPITRE | II.—De l'acte de Québec, à l'Acte constitu-  |            |
|          | tionnel (1774-1701)                          | <b>6</b> 3 |
|          | DEUXIÈME ÉPOQUE.                             |            |
| CHAPITRE | I.—De l'Acte constitutionnel, à l'adminis-   |            |
| ,        | tration de Sir G. orge Prévost (1791-        |            |
|          | 1811)                                        | 70         |
|          |                                              |            |

### TABLE DES MATIÈRES.

| CRAPITE  | II.—De l'arrivée de Sir Ceorge Prévos., à son départ (1811-1815)                                                         | 74       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CHAPITRE | III Du départ de Sir George Prévost, à l'arri-                                                                           | 17       |
| CHAPITRE | vée du Commissaire royal (1815-1835)<br>IV.—De l'arrivée du Commissaire royal, à<br>l'union des deux Canadas (1835-1841) | 78<br>82 |
|          | TROISIÈME ÉPOQUE.                                                                                                        |          |
| CHAPITRE | I.—De l'union, à l'arrivée de lord Elgin                                                                                 |          |
| CHAPITRE | (1841-1847)                                                                                                              | 86       |
| CRAPITES | II.—De l'arrivée 'e lord Elgin, à la Confédération (1847-1867)                                                           | 89       |
|          | NOUVELLE-ÉCOSSE.                                                                                                         |          |
| · ·      | Depuis sa séparation de la Nouvelle-<br>France, en 1710, jusqu'à nos jours                                               | 93       |
|          | NOUVEAU-BRUNSWICK.                                                                                                       |          |
|          | Depuis sa séparation de la Nouvelle-<br>Écosse, en 1784, jusqu'à nos jours                                               | 97       |
|          | LE DU PRINCE-ÉDOUARD.                                                                                                    |          |
|          | Depuis sa séparation de la Nouvelle-<br>France, en 1768, jusqu'à nos jours                                               | 99       |
|          | ILE DE TERRE-NEUVE.                                                                                                      |          |
|          | Depuis sa séparation de la Nouvelle-<br>France, en 1713, jusqu'à nos jours 1                                             | .01      |
|          | TERRITOIRE DU NORD-ÖUEST.                                                                                                |          |
|          | Depuis sa séparation de la Nouvelle-<br>France, en 1713, jusqu'à nos jours 1                                             | .03      |
| •;       | LE VANCOUVER ET COLOMBIE BRI-                                                                                            | •        |

| evor., a          |     |
|-------------------|-----|
| <b>, à</b> l'arri | 74  |
| 5-1835)           | 78  |
| oyal, à           |     |
| 5-1841)           | 82  |
|                   |     |
| l Elgin           |     |
| Confé-            | 86  |
| Confe-            | 89  |
|                   | 0.0 |
|                   |     |
| uvelle-           |     |
| jours             | 93  |
|                   |     |
| uvelle-           |     |
| ours              | 97  |
|                   |     |
| uvelle-           |     |
| urs               | 99  |
|                   |     |
| ıvelle-           |     |
| urs               | 101 |
|                   |     |
|                   |     |
| uvelle-<br>urs    | 103 |
|                   | LUA |
| BRI-              |     |